

Au bord du bois prochain où son livre, unique livre de cailloux, écrit par celui qui ne sut jamais écrire.....

# **CAMPAGNARDS**

DE

# LA NORAYE

(D'APRÈS NATURE)

Socrate voyant porter en pompe, par sa ville, grande quantité de richesses, joyaux et meubles de prix; combien de choses, dit-il, je ne désire point. La pauvreté des biens est aisée à gué-

rir, la pauvreté de l'âme est impossible

MICHBL DE MONTAIGNE.



QUÉBEC L'AUTEUR ÉDITEUR 142, rue des Franciscains, 142. PS8507 078 C34 1918

# DU MÊME AUTEUR



## POÉSIE

| "La Chanson du Passant"   | en      | 1908 |
|---------------------------|---------|------|
| "La Jonchée Nouvelle"     | 6.6     | 1910 |
| "Ode au Christ"           | 6.6     | 1910 |
| "Sur les Remparts"        | 6 6     | 1911 |
| "Les Palais Chimériques"  | 6.6     | 1912 |
| "Les Grimoires"           | 6.6     | 1913 |
| "Près de la Source"       | 6.6     | 1914 |
| "Les Sépulcres Blanchis"  | 4 4     | 1915 |
| "La Chanson du Passant" 2 | e édit. | 1915 |
| "Palais d' Argile"        | en      | 1916 |
| "Au bord de la Clairière" | 6 6     | 1916 |
| "Au Vent qui Passe"       | 6.6     | 1917 |
|                           |         |      |

#### PROSE

| "Contes du Vieux Temps" | "   | 1910 |
|-------------------------|-----|------|
| "Pages d'Histoire"      | 4.4 | 1914 |

A mon ami J.-A. Dubeau,

Avocat à Joliette,

parce qu'il aime les Lettres Canadiennes

françaises, je dédie ce livre.

L.J. D.

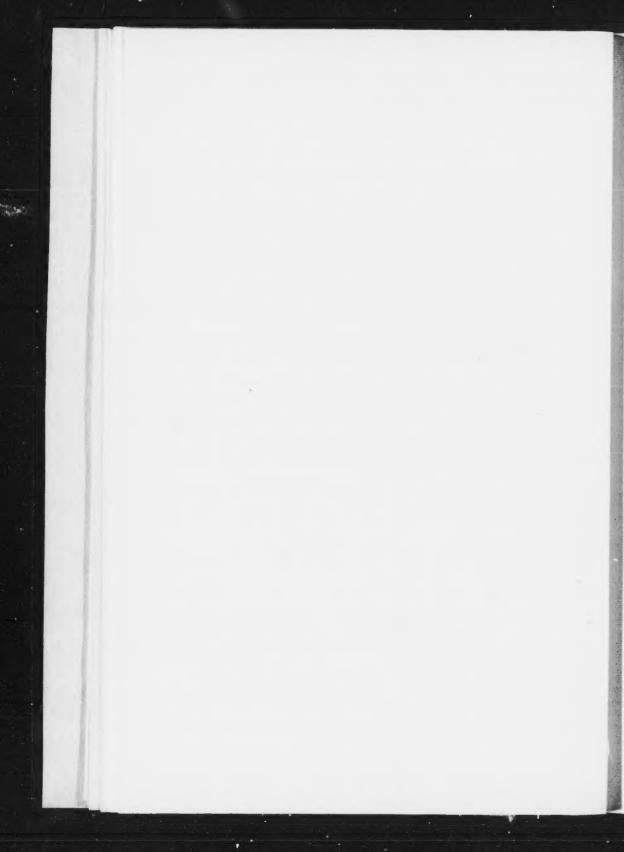

# **AVANT-PROPOS**

Ils ont passé comme les autres, mais dans leur personnalité absolue ; ils étaient simples, et les mots les plus simples soutiendront leur mémoire.

Le caprice ne m'a pas induit à écrire ces quelques pages, ni l'attrait d'un délassement, encore moins l'idée d'ajouter un petit livre aux feuilles de papier blanc que j'ai barbouillées avant aujourd'hui. Ceci est une dette de cœur envers la brave humilité d'un passé mort, mais pour moi

toujours respecté.

Quand bien même je n'aurais pas pris l'habitude, habitude inoffensive d'ailleurs, dans le cours de ma vie, de jeter sur le papier les impressions et les images qui s'offraient à ma vue, j'aurais également essayé d'esquisser une étude des vieux en question, et ne fut-ce que dans ma mémoire, en mots très simples et naïfs, je les aurais conservés tels que l'existence les a faits. Ou plutôt, je ne dois pas dire je les aurais, mais bien je les ai conservés; car mes souvenirs anciens me tiennent plus au cœur que les nouveaux, et ces figures me sont chères; pourtant l'une d'elles est disparue lorsque j'étais au berceau, celle de mon grand'père; aussi j'affirme moins sur sa vie, d'abord parce que je n'ai connu cet homme que sur la foi des autres, et ensuite, parce que, étant

homme de gros bon sens et maître de soi, il était

sans qualités typiques.

Les trois voisins que je décris dans cette plaquette résument en quelque sorte toute une classe de bons paysans dont l'unique ambition est, ou était d'élever honnêtement leur famille, et cette unique entreprise leur a réussi; donc ils ont été et ils sont aussi considérables que des rois, si ce n'est qu'ils ne m'ont pas laissé de quoi payer l'impression de leur biographie, mais qu'à cela ne tienne, je m'en charge et je dois un fort pourboire à leur mémoire, puisque leur souvenir m'a réjoui.

Le hasard, n'y eut-il que le hasard, en tous cas je suppose que le hasard les avait placés voisins sur trois terres du rang de Saint-Henri de Lanoraie, les tribulations de la vie les a faits se considérer comme des frères; ces gens s'aimaient sans se le dire, mais leurs actes parlaient pour eux. Les mots qui exprimaient leurs sentiments les plus intimes, les choses du cœur, n'arrivaient pas facilement à leurs lèvres inhabiles aux phrases jolies, bien qu'ils exprimassent avec franchise

leur pensée sur tout autre sujet.

Il faut des mots rudes et simples pour exprimer ce qui est conçu dans un cerveau constam-

ment éloigné de l'instruction.

C'est ce dont j'ai voulu informer le lecteur, lui dire que mes phrases, apparamment sans application, ne devraient pas le surprendre, et qu'il devrait se reporter au milieu et au temps où elles furent prononcées pour se satisfaire des couleurs locales. tait

pla-

une

est,

et

des

de

nais

un

011-

ous

voi-

de

s se

ient

our

ents

ent

ases

nise

pri-

ım-

ur.

ap-

u'il

lles

urs

J'aime à lui affirmer, d'autre part, que mes trois chapitres ont pourtant été travaillés, pris et repris, plus que tout autre travail que j'ai pu faire jusqu'à ce jour, le tout mentalement. Chaque paragraphe, a été fait et refait, jusqu'à ce que, j'oserais dire, rien ne paraisse, tant j'ai cherché à me plier au sens vrai que je découvrais, ou croyais découvrir, dans la manière de vivre et de voir le jour de ces trois illettrés à figure bien canadienne, mais de classe pauvre tout à fait. Il en reste encore de leur trempe, et de leur idéal, quoique à des degrés de compréhension moins prononcée, peut-être. comme ce sont les images qui sont restées dans ma pensée, il serait ingrat et malhonnête de ma part de les déplacer avec des mots appliqués ou qui paraîtraient appliqués; n'empêche, je le répète, que j'ai refait, ou plutôt défait, plusieurs fois ces pages pour arriver à la phrase simple que je trouve convenable ici.

Ces types de campagnards tendent à disparaître : les communications amèneront naturellement des transformations dans les manières de voir et de juger les faits et les choses, les angles s'adoucissent d'un côté, et de l'autre on s'habitue aux rugosités des tempéraments étranges et non tout à fait normaux, à l'évolution des sociétés qui passent, se formant et se déformant, je puis dire.

J'ai été bien aise de mettre en épigraphe la phrase de Montaigne citant Socrate sur l'idée que ceiui-ci se faisait des richesses, étant donné que mes types décrits dans ce livre se sont conduits toute leur vie de manière à laisser entendre qu'ils pensaient bien comme Socrate sur cet item apparemment si controversé, et surtout si recherché.

En conclusion, je dirai que je ne préconise aucunement d'offrir comme modèles les gens cités en ces pages, mais je les donne cependant comme ayant véritablement existé tel que je les ai vus, affirmant en leur description que s'ils revenaient sur la terre, ils pourraient se montrer un peu diffé, ents dans leurs manière d'apprécier les choses, sans cependant modifier le sens de leur vie. Au total, il y a beaucoup de gens nouveaux qui leur ressemblent intérieurement, mais qu'une éducation différente a modifiés, quant à l'écorce.

Le cœur humain ne change pas, mais l'expression de ce qu'il contient est sujette au changement, selon les coutumes et les époques.

LOUIS-JOSEPH DOUCET.

Québec, 29 décembre 1917.

# FRANCIS GRENIER

em er-

ise

ns nt

les ils

er

ier de

uais

à

3S-

re-

ok

Venu comme fermier sur la terre de la Fabrique, lorsque j'avais deux ans, mon père, et sa famille commençante dont je suis l'ainé, habitait une petite et vieille maison située de telle sorte que nous nous trouvions entourés de voisins de trois côtés. C'étaient Pierre Crépeault, maître-chantre; son beau père, John McKercher, vieux maître d'école retiré; Thomas Desrosiers; le Dr Milette et Francis Grenier, navigateur, scieur de long et calfat de ses anciens métiers, mais devenu pêcheur de son nouveau et dernier métier.

A part celles de ma familles, toutes ces personnes sont les premières que j'ai connues dans ma vie.

Bien qu'il y ait passé presque toute son existence, Francis Grenier, on prononçait aussi "Grignier" n'était pas né à Lanoraie; j'ai toujours cru, on me l'a dit, qu'il nous était venu fort jeune de la paroisse de la Baie-du-Febvre, et qu'il était né vers 1798 ou 1799; sa femme était une Payette de son nom familial.

Parmi les impressions demeurées assez vives dans mon cerveau d'enfant, je note ceci :

Un soir, soir sombre de l'automne de l'année 1879 ou 1880, une tempête s'élevait dans le ciel; j'avais quatre ou cinq ans. La vieille maison du vieux Brisette, devenue la nôtre, commençait à frissonner sous l'effort du vent; le chien, l'tit Loup, aboya, et madame Grenier entra chez-nous, en nous confiant son inquiétude: "Francis n'était pas revenu de sa pêche; le norouet était dur, ça cognait rude sur la côte, on entendait gueuler les roulins sur les galets."

"Ce vieux pas prudent, ce vieux têtu, plus têtu que la tempête, n'avait déjà plus toute sa force, ses meilleurs jours étaient passés; il était audessus de quatre-vingts ans, lui le fort à bras, t

t

35

u

à

it

S,

it

a

T

.11

1.

1.

S.

à ancien lutteur, naguère encore gardien de la paix sur un des vaisseaux des compagnies Torrens et Molson." Non, il n'était pas encore revenu de sa On en parlait, tout le monde en parlait, tous les voisins. Par exemple, quand il avait un peu trop de rhum, un coup de trop seulement il stait plus rustique, c'est alors qu'au lieu d'être Nomme de paix il devenait homme de gueurre. O pour la guerre c'était un homme de choix. Ne s'était-il pas battu seize fois dans "une avant dejeuner? Malheureusement, ce jour-là, après juclques années de sobriété, de tempérance, tempérance brisée quelquefois depuis que Chinijuv l'avait établie à Lanoraie, malheureusement, c jour là, Grenier avait pris quelque chose en ut de rhum, à l'hôtel Marcotte, avant d'aller orendre du poisson. "Et la tempête augmentait."

Tante Domithilde arriva toute essouflée, du presbytère où elle demeurait, pour nous conseiller de transporter nos lits aux bâtiments neufs; car elle croyait bien que notre petite et vieille maison culbuterait, cette nuit là. 'Si vous voyiez, disait-elle, comme il y a des moutons sur la rivière.' 'Papa, dis-je à mon tour, allez donc attrapper de ces moutons égarés, grand' mère tondra la laine. 'Mon père m'expliqua que ces moutons, à la vérité, étaient de grosses lames, des roulis d'eau qu'on appelait comme ça, pour la ressemblance qu'elles ont avec les troupeaux de bêtes à laine,

Mais le vent eut beau souffler la petite maison résista comme le roseau de la fable, bien qu'au loin quelques pins se déracinèrent et s'abattirent avec fracas.

Le lendemain, on parlait de naufrages: Bap tiste Saint Jean avait sauvé sa femme sur le mat de son navire perdu: Gonzague Leroux, notre deuxième voisin, propriétaire du St Georges, chargé de bois, avait beaucoup souffert: Simon Laliberté avait mis à la côte son bâteau, l'Oregon; un bout de notre quai, sur pilotis, s'était écroulé. lle

÷7.,

iè-

er

1. 11

ri-

au

1CC

10.

011

au

:11t

111-

iat

tre

CS,

(01)

111;

13.

Et Francis Grenier était sauf, après avoir lontemps nagé; on disait même qu'il avait avalé plus de rhum que d'eau, plus d'eau-de-vie que d'eau de mort. Non, il n'était pas noyé, puisque, oprès s'être sauvé à la nage, il avait étripé le tros chien gris des Sœurs de la Providence, chien vicieux d'ailleurs que personne n'a regretté.

La boisson produisait un grand effet sur le tempérament déjà irascible du vieux calfat, lui qui aimait à cogner dur, et qui, cette fois-ci encore, après s'être un peu séché le dehors avait continué de se mouiller le dedans, pour, dans un incivalle, se battre contre Moïse Joessin, à l'hôtel Marcotte, après avoir brisé l'enclume de Louis Hondor, d'un seul coup de marteau.

Insulter le maître d'école, donner des taloches Quintal, et frapper une fois seulement le grand Targa, de l'autre bord, (l'autre bord du fleuve est la paroisse de Contreccur.) arracher une corne la vache de Baptiste Frédérick, furent pour

notre Francis en couroux des détails insignifiants de sa soirée.

Enfin, il s'était radouci a la voix connue de sa femme, Célime, mettant au compte de ce cochon de vent de Norouet, "qui avait bien manqué le damner tout vivant, lui, Francis Grenier. l'homme qui avait déjà été un peu capable."

'Entends-tu?' disait-il, 'entends-tu Célime? je ne veux pas qu'on rit de moi, dans la paroisse de Lanoraie, quand bien même mes culottes seraient déchirées, comme ça, et qu'elles laisse raient voir ma peau, ma maudite peau; quand même je me serais mouillé le dehors dans l'eau et le dedans dans le rhum, je ne veux pas que c'te grosse bête de Quintal à pied plat m'en parle; une autre fois je l'étrippe.

Joessin c'est correct, Joessin c'est un homme au moins, lui, on peut lui pousser des prunes sur les sourcils et ça ne braille pas. Célime, c'est-il gueux possible? Pourtant j'suis content, tiens j'te l'ai attrappé à plomb mon Marga, lui, je l'attendais, il t'a pirouetté une culbute qui était pas d'deux sous."

Célime Payette disait : "Mange, Francis, mange donc, tu as faim ; c'est la faim qui te fait parler, ou bien la soif. Tu sais bien que monsieur le curé Loranges n'aime pas ça ces histoires-là.

"Monsieur l'euré, monsieur l'euré, qu'il aille donner sa bénédiction au quai qui dég ingolait comme j'arrivais sur la grève à Piché; fallait voir ça, une petite bénédiction de rien, et v'la le quai à l'eau."

"C'était peut-être bien pour te faire reconnaître devant Dieu."

"Célime, Sacre-bleu! ah! qu'tu piailles!

Viens pas m'indisposer!

Tiens j'voudrais me voir au temps où je faisais le tour du village en chantant le coq avec un billot de quatre cents livres sur l'épaule.

ants

e sa hon

ié le

ier,

me!

sse and

eau que

ı'en

nne sur Peu à peu, mais bien tard dans la nuit. l'homme au teint bronzé, un peu courbé, portant dans ses veines du sang de sauvage ; l'homme aux lu nettes épaisses, et qui marchait à pas pesant, quand rien ne l'excitait, s'était radouci, avait mangé et dormi.

Le lendemain, à 8 heures, il s'était levé de bon ne humeur, mais ressentant dans ses nerfs des lassitudes. Sa figure était toujours sombre, mais les mots dont il se servait n'avaient aucune cruauté, et ils étaient dits sur un ton moins sourd que d'habitude.

Dire que le bonhomme, en dépit du vent de norouet et des deux sortes d'eau qu'il avait bues avait fait une bonne pêche, est une vérité : plus qu'une pêche, on peut affirmer qu'il avait fait aussi une bonne chasse : un loup marin, 2 carpes de taille raisonnable, trois achigans et plusieurs barbottes, le tout donné en soin aux gars de la Cénéline, petite barque commandée par ses amis Jos. Pagé et Gilbert Lippé.

Il faisait un temps splendide, tout le muavais avait disparu de l'horizon du ciel et du cœur du vieux Grenier, l'homme aux épaisses lunettes. Il est, dit-on, certaines boissons qui sont domma-ceables à la vue.

Le soleil était beau et chaud.

10111-

dans

x lu

sant.

ivait

bon

des

nais

cru-

ourd

ottes

olus fait

716.2

HITS

e la

11115

Grenier se disposait à aller chercher sa pêche à bord de la Généline, mais avant tout il devait se soigner une main, la main gauche, enveloppée lepuis la veille.

Vous vous êtes fait mal à la main pepère?

C'est rien, mon homme, c'est rien '

Bien, j'ai vu que ça saignait."

Tu radotes, peut-être, mais si j'ai quelque hose, c'est qu'un hameçon se serait accroché à main, et que je l'aurais décroché moi même, d'entre les nerfs.''

Quinze jours après cette pêche miraculeuse, Paul, Félix, Antoine Caisse, Thomas Arpin, Olivier et Basille Desrosiers, Gonzague Leroux et quelques autres camarades devisaient, assis paisiblement sous l'ombrage de la côte, lorsqu'ils virent s'avancer dans leur direction l'octagenaire Francis Grenier, venant du côté du quai, portant son bras gauche en écharpe.

"Qu'as-tu donc, quel mal te prend Francis? interrogea quelqu'un de la bande?"

"Je vais te le montrer ce que j'ai." On protesta, pourquoi développer sa main; on ne demandait pas cela, on s'informait tout bonnement.

"Ca m'fait plaisir de la développer, la chienne de main," dit-il, d'un ton sourd' "je veux voir ça moi-même, ça peut être utile."

Il avait cette main affreusement équippée : enflure, apostume, plaie purulante, tout y était.

"Maudit," grogna-t-il, et il étendit cette main sur la clôture toute proche, et vlin, vlan, pi, pan, euse,

rpin,

roux

assis

u'ils

naire

tant

? in-

esta,

pas

nne

voir

t11-

iain

oan,

pan, de son poing droit, il vous l'aplatit de telle sorte que la matière en revola à dix pas, comme poussée par une seringue. "Tiens ça me fait plaisir de règler ça comme ça;" et se retournant vers les gens qui le considéraient un peu étonnés de cette dureté, et lui, comme un peu ras sasié d'un bon résultat obtenu, il étendit avec la même énergie violente sa main droite, en la retournant des de côtés, en face de tout le monde:

"Sacré sacrebieu," affirma-t-il, "si c'te mainlà voulait tenir, Francis "Grignier" serait un homme, mais ell'veut pas tenir."

Le fait est qu'il avait aussi la main droite toute bossuée; dans le cours de sa vie il l'avait sabottée, les coupures et les calus v étaient si nombreux qu'ils ne se comptaient pas facilement. Puis il quitta tout le monde, sans dire un autre mot, et marcha un peu plus droit.

Lorsque j'eus atteint l'âge de sept ou huit ans, il m'amena souvent à la pêche avec lui. Il disait que j'étais tranquille, dans la chaloupe, comme un enfant de chœur.

Il y a bien trente-quatre ou trente-cinq ans que le vieux pêcheur a rendu son compte et son âme au ciel, plût à Dieu que les deux y soient encore. e compte et l'âme, mais moi je n'ai pas oublié la grimace typique qu'il faisait en jetant à l'eau la picace qui devait retenir notre bac en place, ni celle encore plus remarquable, qui se dessinait sur sa face glabre, lorsqu'il plantait la perche qui devait nous tenir à angle droit du courant ; mais son expression la plus rabougrie, la plus terrible, traversait son être, lorsque cette perche avait le malheur de s'arracher du fond pour laisser jouer notre embarcation au bout de la corde de la picace : ses dents longues et inégales, et déchaussées de leur gensive brune étaient jaunies et noircies par la nicotine des infinies pipées de tabac, fumées depuis sa tendre enfance ; ces dents là semblaient vouloir sortir de la bouche qui cherchait une

me

que

HILL

re.

ilié

:311

('(',

ait

[111]

uis

le,

le

CI

a

C5

88

19

11

1

apostrophe infernale, avec des tremblements de fureur; les yeux, noirs et petits, mais perçants et pointés, chacun, d'une petite taie blanche, premaient leur angle de strabisme iroquois et, mélant leurs reflets fauves aux éclairs glauques des épaisses lunettes, semblaient chercher l'animal assez undacieux, criminel pour venir déranger dans leur travail consciencieux et digne, les deux êtres les plus tranquilles de la terre : si quelque chose de vivant et de responsable de ce désastre, désas tre toujours réparable, fut apparu devant sa face, quel gros mot d'abordage n'eut-il pas proféré pour prouver son dégoût.

Oui, plus il se choquait plus ses dents tachetées de jaune et de noir par la nicotine de son brûlequeule avaient la rage sinistre, elles voulaient mordre quelque chose.

Les doigts sarmenteux de cet homme indiquaient alors l'horizon ou les grèves, on eut dit, à certains esprits malins ; sa gorge se crispait sur des mots rauques et tordus; notre barque en tremblait.

Le regard se fixait sur l'invisible en sautant par dessus les épaisses l'unettes; sur les tempes sa peau parchemmée se figeait, les lèvres s'allon geaient de travers vers l'objet de son ire et, sourdement et pressée, tombait, roulant sur des raboteux, après l'averse d'un crachat de chique, triturée, meomplète, l'oraison exclamative, l'oraison jaculatoire attendue; c'était court, mais expressif à souhait.

Francis Grenier connaissait trois remèdes contre les maux humains, aimait trois choses en ce monde, et négligeait le reste. Premier remède à tous maux, c'était le rhum, le second, le rhum, le troisième, se coucher.

Il aimait ses enfants, la bataille et les crapauds, ses entants il les aimait beaucoup, mais sans sa voir pourquoi; la bataille parcequ'elle était pour lui un délassement, et les crapauds, parce que, en

ınt

1CS

110

ur-

ra-

IIC.

rai

ex-

011-

1 (.(.

le à

11111.

ids.

lie e

11][11

Hit.

disait-il, ils enlèvent le poison, le venimeux de la surface de la terre, et il ajoutait sur un ton ironique: "Il n'y avait pas assez de crapauds sur la terre lorsque je suis né, j'ai espiré l'air mauvais en naissant." Son jardin était rempli de crapauds, et il avait un beau jardin. Je crois qu'il se levait la nuit pour les cueillir le long des routes et les apporter chez lui.

Au temps de mes premières pèches, les bateaux a voiles abondaient le long de la grève du village de Lanoraie : quelques-uns étaient échoués pour toujours, comme un animal mort, la carcasse, les membres disjoints, tels des côtes décharnées, mê laient aux senteurs marines des jones épars, au soleil rutilant, l'émanation vague d'un goudron sieilli, attendaient que les futures débacles printanières entrainassent leurs restes vermoulus vers des profondeurs de repos inconnu; les autres at rendaient les vents favorables au transport des car a usons de bois, de sable ou de foir vers le port de leur destinée, d'autres encore jouaient, légers au

bout de la chaîne bien ancrée, en attendant qu'on finisse une toilette hative, ou la fin d'un pensement de la plaie récente, faite au hazard d'un abordage nocturne, à l'heure où trop d'étoiles s'étaient cachées; radoub de bordée, peinture des pavois, veuglage à neuf, calfeutrage du irant d'eau au plat bord, et tous évoquaient la course à voiles, la fuite vers l'horizon bleu.

Nous passions, un matin clair, Francis, le vieux sauvage, et moi, le petit bonhomme, dans notre bac sur le clapoti caressant de l'onde, non loin d'un navire sur le flanc duquel un calfat tappait. le clavet d'une main et le maillet de l'autre, abat tant les joints résistants, du bord de son radeau.

Tas pas mangé depuis longtemps, j'suis sur. Mexis?'' s'informa Francis?

J'ai mangé comme toé, Francis, et j'n'ai pas été te quêter mon pain d'à matin, ni d'hier au soir." fut la réponse.

'J'te dis pas "a pour te reprocher ce que tu me dois pas : mais je dis ca. parce que ca cogne pas dur comme dans mon temps.' i'on

ient

age

ca-

'eu-

lat

uite

CHN

otre

loin

ait.

bat-

eau.

S111.

11:15

rau

. 111

engne

"Grignier, tes beaux jours sont passés; ton h min est large sur l'eau, passe donc! Tu tapais fort dans ton temps pour abattre les joints; 'u tappais trop fort des fois, tu les défonçais; mais Joessin t'a défoncé à son tour."

"Joessin m'a renfoncé les joints deux fois, et vis je les lui ai renfoncés deux fois, on est quitte vour quitte. Alexis Pagé, je suis pas quitte avec toé d'a voulu donner des tapettes à mon p'tit Charles, sur la margoulette, l'autre jour; par dessus le marché t'a donné un coup de pied à monchien, en disant, comme ça: "chien d'ivrogne ratches-tu! ton maitre boit rien que de l'eau."

Alexis, j'ai pas teujeurs Lu qu'de l'eau, et il le reste assez d'eœur dans l'eorps pour te mon l'et si mon maudit poing fait encore sa marque sur un fouillon comme le tien."

Viens-y done. Grignier, viens-y done!"

[Jette ton maillet sur le pont "

"Hest jeté"

l'endant ce temps-là je voulus ramer à recu

lons, mais le bonhomme Grenier ne l'entendait ainsi: "petit bout d'sacre bleu." grogua-t-il. Ah! lamproie de caster''. . . . et la colère l'emportant il se lança à la nage, nous étions à une vingtaine de brasses du radeau d'Alexis Pagé qui, en riant aux éclats, remonta sur son pont et tira le cable du radeau, de manière à le faire tenir tout droit au flanc de soi : teau, la Caroline, en criant : Francis c'était pour voir si t'es toujours bête pareil." Grenier, ne pouvant rien faire devant un pareil tour, retourna à terre, encore à la nage, et alla se faire sécher à la porte de l'hôtel Garçon Charland ; ça été sa dernière évocation de son passé à la lueur, pour lui réconfortante, d'un rayon de soleil à travers un bou verre de rhum : ear il prit un bon petit verre, peut-être un groset peut être deux, c'est Joessin qui paya cette fois car Joessin respectait ses égaux.

A quelque temps de là, monsieur le curé et tante Domithilde étant morts, nous nous préparions à quitter le village, notre maison devant dait

Ah!

tant

aine

iant

able

roit

nt:

1)a-

1111

, et

100

5011

1111

11:

1015

110

CE

1.1

111

être transportée, pour aller habiter une terre a thetée d'Eusèbe Dumais, dans le rang de Saint-Henri, à une lieue de l'Eglise. De son côté Francis Grenier, lui s'expatriait pour la seconde et dernière fois, s'en allait demeurer à Lowell, dans l'état de Massachusets : grand'mère, revenant de l'église, avait échangé, chemin faisant, quelques paroles avec monsieur et madame Grenier qui illaient faire vieillottement le chemin de la Croix Le vie ix, contre son habitude, avait paru s'émouvoir en regardant, à travers ses lunettes, le cimetière par dessus le munde gros cailloux. Cer tes. l'émotion n'était apparue que passagèrement d'us la voix et le geste ; et il aurait affirmé que uns se choisir une place bien fixe, il avait tou ours cru que sa carcasse, enfin de compte, auut trouvé profit à se ramollir dans un trou de ine franche, dans ce "cémiquière." "Mais. sicreblen, bedame, on peut pas tout avoir. Sophie ls delle, puisque j'ai mangé mon pain blanc le remier." Puis il avait quitté sa femme et ma

grand'mère tout de suite, courbé, pliant sur ses jambes qui paraissaient toujours se ramollir comme les ressorts de voiture trop usés. Ma grand'mère ajoutait qu'il avait enlevé son mou choir à carreaux rouges entre son crâne et son chapeau, pour s'essuyer les yeux en regardant l'église à laquelle il n'avait pas toujours fait sa cour, le père. Regrettait-il son passé tel qu'il fut, ou regrettait-il de ne pouvoir le recommencer moins rustiquement? Je ne saurais l'affirmer : mais s'il a pleuré, ce dut être la seule fois de sa vie.

La journée qu'il reçut les derniers sacrements, c'est-à-dire la journée de sa mort, le curé qui le connaissait, voulant le saisir un peu par l'as pect du grand voyage, lui dit : "Francis Grenier, votre heure est arrivée, le médecin affirme que vous devez vous préparer à la mort, vous confesser, recevoir les saintes huiles, et la communion, puisque, solon le docteur, vous ne passerez pas la nuit."

سويد

Hir

Ma

1011

SOIL

lant

1 50

u il

icer

ICT :

C 53

1115.

ni le

11:15

ilei,

que ifes-

iion.

as la

Grenier répondit, comme Pierrot: "Graissez, milez comme vous voudrez, je n'tire pas d'l'arère, vous savez, mais votre docteur, j'ai bien onnu son père, c'était un beau menteur, et puis mi faut pas s'y fier, on n'peut pas compter sur parole, ensuite c'est bien tant mieux, je n'aim pas les traineries — Ma confession, moi, c'est ablique et tout haut que je la ferai en tout cas te ce soit la dernière.

C'est assez court : J'ai bu suffisamment dans ma ces dernières années, rien que deux ou trois pompées par douze mois, exceptée cette année ue j'ai pas pu, le goût s'est en allé avec l'âge. Vous, monsieur le curé, vous avez consacré, moi a sacré, pas trop de Jésus ni de Viarge : mais baptêmes et des torgueux, de quoi remplir église de Lanoraie d'une mamère assez présenble, j'ai manque la messe et les vêpres, pas soumt à Lanoraie, parce que j'aimais ça entendre anter Plante et Charles Robillard. Aussi je es ajouter en même temps que je me suis battu. Michel-Archange, avec ce pauvre Moïse Joes-

sin, plusieurs fois. Eh! que ça me faisait du bien, lui aussi me disait la même chose. Je n'ai jamais menti, par exemple, je n'ai jamais couru, et je n'ai jamais volé, non plus, pour ça non, j'aimais tant gagner ma vie avec mes deux bras.

Si c'était à recommencer, je recommenceraisti? Pareil, oui, pareil!" "Pas vos mêmes péchéslà, dit le prêtre?" "Ah! sacrebleu, non, pas mes péchés, au moins je ne voudrais pas.

Mais je voudrais recommencer le calfeutrage et le sciage à la scie de long : tenez, monsieur le curé, quand je disais à Joessin. comme ça : En bois Joess, comme ça, Zangne, Zongne. Zangne, la scie sonnait comme une cloche. On gagnait notre argent, c'étaient d's journées d'homme au moins, à cette heure."... L'exhortation du brave curé fut assez brève comprenant qu'après tout, la conscience de cet homme en valait bien une autre.

Dites votre Acte de contrition!

"Acte de contrition, mon Dieu, je vous adore, prenez le s'il vous plait, par ma faute, par ma bien,
amais
et je
imais

eraischéss mes

eur le au En ngue, agnait ne au brave

après

valait

adore. ar ma Aute"... L'intention était bonne, le curé recrifia la formule, puis lui donna la communion.

Grenier s'appliquant encore de son mieux, tira langue à travers un grand signe de croix, mais la distraction, une malheureuse distraction arriva: "Ah! Ah!" grogna-t-il, "ça colle dans le soint" et, il reprit un autre signe de croix, de la main gauche cette fois, comme pour se reposer, la unite hostie passa avec un peu d'eau, on lui lava le front, les bras retombaient avec le buste sur la ouche d'agonie.

La peau était moite, les bras avaient des friscons en se ramollissant. On cru qu'il passait, on
ui jeta de l'eau bénite, il lui en tomba sur les
ceds. Grenier reviat à lui en criant: "qui est-ce
ui me jette de l'eau, sacrebleu! d'l'eau dans la
couche, d'l'eau sur la tête et sur les pieds, c'est pas
n tour à faire. Je ne suis pas le canard de l'érnité!" Et au curé qui récitait l'office des
courants: "Vous n'pourriez pas vous mettre un
u plus loin? Vos latineries, vous savez, ça me

Francis Grenier est mort à Lowell, très âgé après une agonie difficile. Voici ses dernières paroles: "Moïse Joessin, Moïse Joessin! tu sais, je ne vois plus clair... tu ne me diras plus "fesse Jésus d'cuivre! quand je te tiendrai les doigts entre mes dents!"

Son unique petit fils survivant. Johnny Doucet a un grade dans la marine américaine : sa petite fille Elisabeth vit encore à Lowell où Zénon et Tit-nine (Ouésine) sont morts. Sa fille s'appelait Orise.

### LOUIS DURAND

\*

Voici l'acte d'inhumation d'un homme que l'ai connu lorsqu'il était dans la soixantaine, et moi petit enfant :

EUX CENT SOIXANTR QUATORZIÈME FEUILLET

5 9.
7. uis Durand le douze
7. courant.
J. Ar. M.

111 -

je

55E

ots

cet

tite

ret

Dic.

Ce quatorze avril, mil huit cent quatre-vingt-treize, nous soussigné, vicaire, avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Louis Durand, époux de Léocadie Bonin, décédé à Montréal, X à l'âge de soixante et dix sept ans.

Etaient présents Louis Guilbault, Jules Dupuis. Oseph Vaillant et plusieurs autres :

Jules Dupuis et Joseph Vaillant ont signé avec nous, lecture faite.

- J. Dupuis, Jos. Vaillant.
- J. ARC MAGNAN, Ptre.

J'aurais voulu commencer par son acte de nais-

sance, mais ce document n'apparait pas aux registres de la fabrique de Lanoraie.

Mon père m'a dit, autrefois, que Louis Durand était né à St Cuthbert, vers 1815, endroit qu'il quitta tout jeune pour venir hab ter notre paroisse, et s'y marier à Léocadie Bonin, on lit Bonin, mais j'ai toujours entende dire Martin—femme sans grande beauté; mais reconnue pour son esprit d'une assez rare finesse

De ce mariage naquirent cinq filles un fils.

Si par le mot finesse on désigne une qualité qui permet de jouer avec dextérité dans les conversations, et de découvrir, à son aise des espects nouveaux, soit aux phrases, soit aux choses, de telle sorte qu'on éveille dans l'âme et sur les lèvres de ceux qui écoutent des mouvements d'irrésistible hilarité. Durand n'avait pas de linesse, bien qu'il cut les qualités d'une intelli-

rence au-dessus de la moyenne, sourtout en ce qui aarde la bonté de la vie.

UN

md

u'il

ois-

nin.

11110

5011

fils.

qua

1111

rect:

s, de

r les

101115

15 de

itelli-

Le mari et la femme s'accordaient parfaitement en tout, bien que loués l'un et l'autre de dons différents.

Dans le cours de leur existence, paisiolement.

Lourement, en face des misères quotidiennes sursoles quatre suisons, cet homme et cette femme s'étaient, pour ainsi dire, complétés, équilileés. L'esprit prime-santier de Madame Durand
était peu à peu ralenti, et le jugement lent mais
le de monsieur Durand avait acquis, à la lonme, quelque s'tours plus vifs et plus laconiques
ms l'expression de sa pensée. Et s'il ne s'e ait
le plus facilement et plus complètement assimié les tournures et les axiomes de sa compagne.
I même de sa campagne, ceci était dû plus à son
mpérament qu'à sa mémoire, laquelle, d'ailleurs, était excelleute.

Il conseillait un jour à Jos. Nadeau, le 2ième

voisin qui se donnait à son gendre. -à la fortune du pot—de retarder encore quelques années la donation de sa petite terre "d'en bas", vu que cette terre serait, bien sûr, une garantie utile. Et sa femme d'ajouter : —Oui, cette terre serait un joli peti' "porte-respect". Le mot a fait le tour de la paroisse.

L'un et l'autre étaient démonstratifs, à leur manière, mais sans bruit, lans l'expression de leurs sentiments, l' par de bons mots habiles, et lui, par des mots très simples et toujours polis.

Cet homme a été un des plus grands philosophes de ce monde il ne s'est jamais fait de bile, ni dans la vie, et je pour rais dire ni dans la mort, prenant son temps pour vivre et prenant aussison temps pour mourir : passant 50 ans sur la petite terre qu'il avait lentement défrichée avec l'aide de sa femme, dociles l'un à l'autre, contents tous deux du matin au soir, du solcil du bon Dieu et de son tabac, contents l'un et l'autre du

IC

1:1

10

e.

it

16.

11

10

5.

1

e,

l.

-. 1

1.1

.r.

1 -

11

11

sommeil de la nuit, du soir jusqu'au matin. Personne au monde n'était plus heureux non plus. lorsque la bonne récolte du seigle, de l'avoine et les patates était cueillie et mise à l'abri, dans la grange et dans la cave.

Oui, quelque fut le moment ou l'occasion, et ien qu'illetré tout à fait, jamais un mot impolicet sorti de sa bouche, cependant que très obs-mé dans ses affirmations, et discutant avec des cus qui souvent le malmenaient en paroles, il ardait toujours un calme parfait.

Je crois pourtant qu'il blaguait quelquefois les gens trop indiscrets.

C'était drôle de l'entendre répondre à une onne vieille curieuse, qui lui demandait pourson il gardait l'une de ses deux juments aussi rugre, tandis que l'autre était de bonne appance. Bien, vovez-vous, Madame répliquait il, maigre serait trop difficile à tenir dans les guices et à mon âge la force de mes bras diminue;

pe ne veux pas risquer de lui voir prendre l'épour vante en l'engraissant : Cette pauve bête, à la vérité, était absolum at refué:

La jument maigne est morte peu après, mai la bonne est restée bonne toute se vie, lui rapportant presque teus les an un beau petit poulain blond qui suivait semère, à esté de la voiture, lorsque Louis Der ad se reada. À la messe qu'il manquait i rement

Cette jum at impayable, sous des dehors modestes, était, autaint que je me rappelle des nacilleur races, pattes fines crinière longue et natté qui les lutins, près du colier, et le corps court paré d'une tête fine au nez un peubles qué. Elle a véen trente qu'utre aus, je creis et n'est morre enc n'aqu'à la suite d'un residere d'uns une tra de Montréal On dit que Din indét et doné a'une mémoire un prenante. El s'en vantant il y pais ût uch soin l'ingement elétait son seul livre; je de vais ajouter que ce livre il l'érre, ut aussi avec des pierres

in dans un coin de son champ, au movem d'un cau caillou ajouté au tas déjà accumulé.

1.:

11

11)-

1111

IC.

1 : :

1.5-

1 1 .

11.

HHIC

111€

à la

Citi

11'

...

tite I

100

Après avoir fumé la pipe avec sa femme. Ele ne fumait peut-être pas plus que lui, mais l'implication de l'entre de pierres, je devrais dire à l'acce puisque chaque période mesurée par erre-pondait à un tas de pierres

Soit avant, soit après sa visite au champ, il it saluer mon grand père et toute la famille. Les trouvait voisine, e' chacun faisait ses lois, out it some uvelles et ses histoires drôles, à exception de M. Durand qui, pour une histoire ne riait presque jamais, bien qu'il aimât voir rire et s'amuser les autres.

l'econtant meonter, souriait parfois mais il se cat on por ait de choses sérieuses ou supposes serieuses. Une seule fois il fit une vraice ce en réponse à une autre drôlerie de M

Foisy, de L'Epiphanie: Celui-ci affirmait qu'il avait lui, aussi, un tas de pierres dans son champ. et que le dimanche d'avant il avait été visiter son grain, en compagnie d'un voisin.—"Après avoir causé du beau et du mauvais temps, j'en vins, disait-il, à me souvenir de mon regretté cheval "Ardent", je vous assure qu'il portait Nous avancions, tout bien son nom. parlant, du tas de pierres où reposait la car casse blanchie du bon cheval : je m'écriai. comme en serrant entre mes dents le nom du cheval aimé. Ah ' mon ami Polete, soit à la charge ou à la course, quand je lui disait : Ardent! allons-nous-en! Et vous me croirez si vous voulez. Monsieur Durand, mais mon voisin vit en core demandez-ltti, en disant "Ardent", les vieux os de ce brave cheval ont grouillé, si bien qu'ils ont fait résonner et dégringoler des pierres "grosses comme ma tête". A ces mots Durand ôta sa pipe et sa tuque, et dit : "C'est-il bien vrai ça.

Morsieur Foisy 12 -- Puisque je pren Is la peine le raconter. 12

'il

1).

(1)

6.5

CII

lté

ait

C11

IT

ai.

du

1.1

1:

1115

211

LIN

1111

41.0

-1

ça.

Eir' je n'ai pas osé jusqu'à anjourd'hui. tre qui m'est artivé mais squébrille, à 100 d'animaux extraordinair se j'ai en chienne que j'avais houlée après un ours il a douze ans elle s'appelait l'istore, il était pips cher monsieur l'oisy cet ours dévorait un mes cochons et je crini. -Pistole, vas v This Pistole partit, comme un pistolet les since mien viennent aux veux, quand i'v pense. " passa si vite entre la souche de pin et monmentelle se coupa en deux d'en plantais ous dis je rapproche ces deux bouts, et les easy bouts se recollent. Seulement de pauve . . . . . . me regard, it avec pitié un instant e ten son clan, mais elle ne commit pas aussi " qu'avant les paties de derrière ét ment retoin smile dis decorps à l'envers malare. L'e demanded Cidle sicenest passiar"

Et Léocadie de répondre.—"Si c'est l'histoire que tu as préparée hier pour M. Foisy, c'est bien », ai que tu as promis de la lui raconter."

Cet ami de mon grand'père, je puis l'affir mer, a passé une bonne moitié, sinon la majeure partie de sa vie pieds nus, comme les saints gravés sur les images anciennes. On rapporte de lui des prodiges d'endu rance. Camille Rondeau m'a affirmé mainte-fois qu'après être tombé deux fois dans l'eau à la glace, la glace de la savane s'étant brisée sous ses pas, lorsqu'il s'en allait bûcher au bois, il avait passé toute la journée sans se plaindre un instant, sans même s'impatienter; et par le grand froid, le midi, en s'approchant pour se chauffer, d'un arbre en feu, une branche pleine de flamme lui tomba dans sa chemise, il ne répondit même pas à celui qui lui demandait ironiquement vil s'était brûlé

Duran I ne savai, ni lire ni écrire : je me

TC

e11

1.1

ne

:11 -

111-

11 -

1:1

111-

. 11

1111

ind

CT.

de

idit

C111

Ille

font les pages étaient certainement mal reliées.

Ilivre consistant, je vous l'ai dit, en un tas de surres accumulées au bout de son champ,

Ile lisait tous les dimanches de l'été, lorsu'il faisait beau soleil. Son livre était plus
tut que le mien. Il avait cet avantage d'être
uédit : comme Rondeau ne voulait pas s'amuser
Ulire des chapitres de cailloux. Durand ammenait
arfois avec lui mon grand'père à sa leçon. Mon
tand'père le rudoyait en paroles. Durand était
toujours poli, et tous deux s'aimaient comme il
aut, entre voisins.

Je veux être franc; monsieur Louis Duraud
vait autant, sinon plus, de plaisir à ne rien faire
min travailler; aussi son bonheur était-il par
it lorsqu'il avait de la farine dans son grenier.
m peu de lard dans la cave et un peu de bois à
perte. Alors le vent pouvait souffler, la tem
te mugir, lui et sa femme n'avaient plus d'in-

quiétude. Thiver pouvait durer à sa guise : Ton allumerait et l'on dormirait bien après avoir fait une bonne prière, le soir, à genoux, bien droit ; si des voisins venaient faire la veillée, on y était, mais après la prière bien faite et sans se retourner un seul instant. Monsieur Louis Rondeau a affirmé ce fait souvent devant moi. Après la prière on causait autant qu'on le voulait, autant qu'on le pouvait, et l'on veillait souvent assez tard.

Nul en ce monde, je l'ai dit, ne savait mieux en durer la misère causée par les intempéries des saisons, la chaleur ou le froid n'avait que bien peu de prise sur le tempérament du vieil homme.

Louis Durand et sa femme ont été deux grands philosophes, et j'en donne les raisons principales. Il doit y avoir à l'heure actuelle, à Lonoraie, cent personnes au moins qui ont connu Louis Durand, du rang de St Henri, ce grand vicillard toussot teux, à la tignace de cheveux absolonesque, compée en balai : figure pâie, remarquable par sa bouche aux lèvres épaisses, poncettes des joues

11

j ..

11

10

111

10.

11

31-

e11

id-

C -.

ent

110

ter

He.

17411

1110-

llantes, un nez d'aigle, les veux bruns foncés nçant quelques lueurs jaunes, mais d'une unde douceur; portant à sa mode un collier barbe à peine grisonnante, même dans ses ruières années. Cet homme était l'ennemi du danc, on eut dit que l'idée persistante de sa vie outre la blancheur procédait de tout son être, et tte les quelques brins des cheveux ou de barbe. même à sa mort, qui voulnient blanchir n'étaient ne gris, et ces poils gris ne dataient que de 1888. munée de la mort de sa femme. Sur les cent persons qui l'ont commu et qui vivent encore, pas une in ntendu Monsieur ni Madame Durand se plaini ucun moment de leur vie, et Dieu sait si our vie en fut une de fortune. Une fois le grand at d'autonne enleva la couverture de leur is n, une autre fois la grèle brisa leurs vitres, mais une pièce d'or n'a escaladé leurs fenêtres. it lui et elle, toujours contents, fumaient lente and et avec délices, chacun une bonne pipée d. talite, avant d'aller ramasser la laine et le lin emportés par le vent, le long des clôtures ; encore en abandonnèrent ils un peu qu'un vent contraire ramenait le lendemain soir dans leur jardin, sous la haie de cassis. Jamais un mot d'humeur mauvaise n'est sorti de leur bouche contre les mauvaises récoltes, ou les intempéries des saisons : loin de là, s'il faisait grand froid ou une chaleur tropicale, ces braves gens semblaient plus satisfaits que de coutume : c'était une occa sion de repos, et s'il leur fallait sortir absolument, leurs paroles étaient encourageantes. Ça ne devait pas durer une telle pluie ou une telle tem pête de neige, et d'un coup sortis la porte, ça n'était déjà pas si dur.

Un dimanche de fin janvier, par un froid à geler les paroles les plus rudes sorties des bouches les mieux douées, et les plus chaleureuses. Louis Durand étant revenu de la messe—jamais il ne manquait la messe—ayant dételé sa jument blonde-café, et pris quelque bouchées, peu nombreu-

s, sa frugalité était proverbiale, vint, selon sa contume, chez mon grand sère où tout le monde plaignait amèrement de cette température de hien; contre son habitude mon grand'père avait touté sa jument pour ne pas mourir, et les utres avaient trouvé ça aussi dur; on s'était getie, qui une oreille, qui un doigt et tout le monde vait l'onglée.

"Saprégué:" dit Durand, "j'ai déjà vu pire, je trouve pas ça si effrayant."

î

(.

11

25

18

10

11-

11-

On protesta: lui Durand, il était toujours de navers, quand on disait noir il disait blanc et naversa.

Et je vous dis'' continua-t-il, que ''je suis allé
la messe nu pieds dans mes bottes, après tout
ne suis pas mort, ni mourant.''

Mon grand père, malgré toute son amitié pour on vieil ami, perdit patience et lui répondit sec : '-Durand tu mens.'

Durand toujours poli, sans s'émouvoir et suis nausser le tou replique.

— François Navier, il y a longtemps que vous me contredisez, et vous n'avez pas l'air de me croire quand je parle cette fois le vais vous prouver ma parole." Il enlevoit ses bottes tout de suite, et il n'avait pas de bas, uni rien"

Le fait est qu'on voyait Durant toujours nu pieds du mois d'avril jasqu'en novembre, dans les mois les plus rigoureux il portait ses bottes ou ses souliers de beeuf simplement.

Il n'y avait chez cet homme aucune i lée de complication, tout y était au plus grand naturel sessources de revenu n'étaient pas nombreuses.

Il avait pris sa terre en bois debout, elle ne lui coûtait qu'un travail lent al v gardait une vache.

quelques poules, trois moutons et sa funcuse et unaque jument à crinière matée ; it les lu

tins, sans apparence, bonne comme du painloure et docile, et lui rapportant un beau petit 1-

15

10.

11

10

11

11-

110

1:1

 $C_{i}$ 

. .

lu:

he.

. . . .

111

(1)

une, avant l'âge "coûteux," avec quelques voyges de bois, c'était toujours assez d'argent; un
etit goret était aussi bien utile, on le saignait
mu Noel. Cadic Léocadie faisait quelques
hemises de la laine des trois moutons, et aussi de
toile du lin récolté. Du seigle, de l'avoine des
tates, juste ce qu'il en fallait, et il n'en fallait
is beaucoup. Mais du tabac, oui, du tabac.
mexemple assez pour se rassasier. Et la vie
Louis Durand et sa femme était belle, belle de
tte beauté paisible et douce à faire se plaindre
mroi qui se serait cru heureux jusque-là.

Lt l'on ne désirnit pas même le printemps si visiré de tous, non, on prenaît l'hiver avec le ul espoir d'hiverner.

Et s'il manquait quelque chose — et il en manquait parfois – que pensez-vous qu'on fit ?

La réponse était dans les faits et non dans les

paroles; s'il manquait quelque chose, Eh! bien, on s'en passait, tout simplement.

L'ultime ressource était dans la vente, au village, de quelques voyages de bois à quarante sous chacun. Je vous assure que le bois était buché lentement, et charroyé de même.

La jument qui le transportait n'étal, pas menée durement, aussi a t-elle véeu trente-quatre ans bien sonnés; elle se serait d'ailleurs rendue à un âge plus avancé, s'il ne lui était arrivé de tomber dans une rue glissante de Montréal.

Car l'un et l'autre, le maître et sa bête, après la mort de madame Durand, étaient, sur la fin, devenus citadins.

Oui. Louis Durand était devenu montréalais, et il trouvait la ville de Montréal si belle et si grande, qu'il était fier de la contempler plusieurs fois le jour. Il demeurait chez son gendre et sa fille, monsieur et madame Vaillant, que Maisonneuve. Depuis sa tendre enfan

ć

6

15

11

11

11.

51

6.1.

61

11-

11

e jusqu'à son extrème vieillesse il était sûr que haque jour que le ciel lui accordait était le plus beau de tous. Sans doute, il r'oubliait pas les absents ; sa vieille n'était plus là pour "l'aider à rumer," mais il fumait, lui, une pipée de plus pour elle dont l'âme devait être de plus en plus conten-😭 puisque, dans l'autre monde, comme sur la terc. on devrait de mieux en mieux comprendre son bonheur. Les morts avaient leur part de ses pensées et de ses prières. Et les vivants, non plus, ses inciens voisins, il ne les oubliait pas ; c'écait donc que sa vie avait été bonne parmi eux et par ux, puisque sur ses vicux jours, il mangeait du win blanc, oui, du bon pain, bien blanc et bien ait qui gardait, dans sa bonne senteur, comme un souvenir, une évocation des parfums des épinettes t des sapins du bord de sa belle savane, "laque! - était restée la bas, comme de raison, à St Hen-· au bord du petit côteau, où le tas de pierres auquant l'instone de sa vie son inviede pierres

Et Louis Durand marchait par les rues de la grande cité, et c'était pour lui des enchantements, des merveilles sans nombre, la rue Sher brooke, la rue Notre-Dame, le port plein d'eau et de beaux bâtiments, la place Jacques-Cartier, le palais de Justice, l'Hotel de Ville, et la chose la plus fabuleuse pour lui ce fut la cathédrale de Mgr Bourget. O! cette bâtisse-là avait ses préfé rences, non qu'il s'exprima à son sujet avec engouement : non, il parlait toujours lentement et sans répétitions inutiles, mais tout le monde qui le voyait ressentait bien que ce vieillard était heureux, sans oublier son passé, sans oublier ses amis ses anciens voisins. Il les nommait souvent, après ses marches par la ville.

Ah! il n'avait pas besoin de lunettes pour tout voir. Il disait que les gens étaient bien riches en nommant des voisins des deuxièmes voisins, des journaliers de la rue Maisonneuve ou des rues Panet et Plessis. On avait beau lui affir

13

- 4

9-

1

C

10

le.

ć

11 -

ct

Ic.

11 -

6.-

11-

111

11

11

011

17

Ler que non, c'étaient des pauvres, leur femme Livait des fois pour les autres.

Alors par délicatesse, il ne nommait plus personne, mais il affirmait qu'il croyait que tous les ournaliers devaient être bien riches, puisqu'il les oyait souvent entrer dans les "cantines" où les erres se paient par "des cinq sous à la fois."

Louis Durand n'a jamais de sa vie dépenser un sul centin pour un verre de boisson. Il affirmait y avoir gouté une fois, et que c'était si nauvais, que quand même on lui eut payer vingt auq sous à la fois, pour chaque verre, par lui pris, l'eut "préféré rester pauvre." Plutôt que de bois il eut mieux aimé ne pas manger; "Car, diaut il, mourir pour mourir, je crois qu'il vaut oeux mourir de faim que de mourir de bois m'

En 1891, au retour de mon premier voyage de vigation fait à Montréal, ma famille et des voisinformèrent de ce que j'avais vu en ville, ou

en arrivant dans le port. J'ai répondu la vérité: J'avais vu Louis Durand appuyé sur un garde-fou sur le haut du rempart. Il contemplait le fleuve : le temps était beau, et Durand avait l'air heu reux.

Mon père me dit : — "Es-tu bien sûr que c'est Durand que tu as vu ? "

C'était un true de mon père qui m'accoutumait à observer les signes distintifs des personnes ou des choses que je prétendais avoir remarquées. Je n'eus aucune misère à donner la description demandée : Il était chaussé de grosses bottes au coup-de-pied uni, dont les jambes (les tiges remontaient sous les jambes du pantalon, lequel pantalon était d'étoffe brune-noire du pays, étoffe faite de la laine ancienne, non teinte, telle qu'el-le avait du être tondue sur le dos de ses bêtes

Tête forte sous une épaisse et rude chevelure. Il fument avec une pipe toute en bois. Olivier Champagne dit "C'est ça."

6 .

11

11

st

it

114

Te

6 . -

111

6, -

6.

Te

.1-

1.1

Gilet carré, de même tissu que le pantalon. Chemises de flauelle à laquelle était accroché un ux-col blanc.

Un éclat de rire accueillit ma dernière affirmaon ; puis l'on se recria : Louis Durand n'avait omais porté, ne portait, et ne porterait jamais occol blanc.

Eh, bien, oui, Durand était un philosophe, il contrait dans sa tête aucune idée de caprice ; il succommodait de tout, était content de tout. Il avait jamais porté de col blanc, en campagne était vrai, mais en ville, vu les circonstances. our faire plaisir à sa fille peut-être, il portait un ol blanc.

Je confondis ceux qui ne voulaient pas me orre en affirmant qu'il m'avait parlé, comme ça :

Vous venez de Lanoraie vous aussi, monsieur, mune le capitaine Laventure?"

Oui, monsieur Durand, de Lanoraie.

Vous me reconnaissez \*

Bien oui, vous êtes monsieur Durand, moi je suis le garçon de Louis Doucet, de St-Henri d'où vous venez.''

"Ah! bon. Saprégué," avait-il prononcé, avec lenteur. Et vraiment, le vieux s'était ému; après s'être informé de ma famille, il s'était informé de sa terre, était-elle bien, elle aussi. "Ma maison? ma grange? le puits? Ah! petit. Ah! petit. Il n'y a pas longtemps que tu es venu au monde, c'est comme si c'était hier la veille de la Toussaint, ton grand'père vivait et nous étions voi sins. Tu sais, c'est beau en ville, mais c'est beau à St-Henri, c'est bien beau. Ah! Saprégué! ici je suis bien, j'ai encore ma jument, je la flatte et je lui parle tous les matins. Ah! Saprégué! Je lui parle de tout ça, du temps passé."

Enfin il n'y avait plus de doute. Louis Durand s'accommodait de tout ; après soixante-quinze uns de vie à la campagne il était évident qu'il se plaisait en ville. Les chemises de flanelle du

je.

iic

ec

ès

de

1 ?

 $\Pi$ 

C.

8-

)1

st

é-

je

11-

10

10

met

111

pays qu'il avait toujours portées, il ne les méprisait pas, mais les faux-cols citadins lui allaient à merveille; cet homme toujours content avait une philosophie bien à lui.

Notre dernière conversation n'avait pas été bien longue. Après s'être informé lentement si la santé de son monde du rang de St-Henri était bonne, il me dit :

- —As-tu étendu des collets à lièvre et à perdrix l'automme dernière? — Oui.
- —Alors tu as visité la savane et le bord du cocau chez-nous, entre chez Joe Nadeau et Louis Baptissette (Rondeau)?

As-tu vu si mon livre était encore là, sur la dernère pièce labourable, à droite en montant? Je ne comprenais plus rien, croyant toujours que Monsieur Durand ne savait pas live. Ensuite un vre dans un champ était un nouveauté.

Oui, continua t il, satisfait de mon étonnement, n, j'ai fait un livre de pierres, au bout de ma terre, le tas de roches que tu as vu, c'est ça mon livre, c'est un petit mémoire de ma façon. Cette écriture-là a toujours été pour moi la plus facile. l'autre je ne la connais point.

Puis elle s'efface vite, tandis qu'un bon caillou, ça dure longtemps.

Puis changeant de propos, "Aimes-tu ça travailler sur ton bateau? Tu es jeune, si tu navigues
toute la vie et que tu vives vieux, c'est dur à la
longue; une bonne habitude c'est de s'accoutumer à bien prendre son ouvrage; quand on sait
s'y prendre, tout est à moitié plus faisable. On
peut apprendre jusqu'à la manière de vieillir. A
cette heure mon garçon, j'étudie ma leçon pour
bien mourrir. L'autonne prochaine, j'irai rentrer
ma décision dans mon livre du bord de la savane."

"Ah! un petit caillou de rien, planté tout droit, du côté du soleil couchant, ça sera assez."

Avait-il apris de lui-même cette manière sereine d'envisager cette chose sérieuse qu'est la mort. 1011

tte

ile.

011.

ail-

ues

1a

t11-

sait

On

A.

1110

rer

iit.

'ei-

rt.

ul la tenait-il de sa femme défunte avant lui depuis quelques années, elle qui passait pour avoir l'esporit si développé, ou l'idée leur était t-elle venue tous deux, en même temps, au coin du feu, en funant une bonne pipée? Je ne saurais le dire; toutours est-il qu'il était de tradition dans la famille de Louis Durand de prendre le temps nécessaire aux préparatifs de la fin.

La dernière pensée que M. Durand m'avait exprimée lors de notre conversation à Montreal était que la navigation est et sera toujours un métier dur, mais qu'en cela, comme en autre chose, principal était de savoir bien prendre son ourage. Presque tous les ouvrages sur la terre se essemblent par bien des côtés, la charrue vaut intant que la plume d'un notaire, il s'agit de s'en rvir plus lentement et avec patience : le laboueur vit aussi vieux que l'homme de loi, et le naigateur d'eau douce, quand il sait le moindrement nager, dans un naufrage, peut sauver sa vie assez souvent, il faut savoir le tour de vivre et de lutter à temps: lui, il avait déjà 76 ans, et il trouvait, pour sa part, qu'il était aussi facile de gagner sa subsistance en ville qu'à la campagne. C'est vrai, un pain fait autant de bien à l'estomac quand on le mange dans les parages de la rue Maisonneuve, à Montréal, que si on le mange dans le rang de Saint-Henri de Lanoraie, quand on le mange seul, ou avec du bon monde qui vous veut rien que des bonnes choses.

"Tiens, mon homme, tu me croiras si tu veux, mais je me trouve comme à l'âge de 20 ans. Je demeure toujours chez ma fille et mon gendre, ma fille est restée ce qu'elle était toute petite, elle est bonne, mon gendre est bon aussi.

Et je conrs ma chance de vivre encore long temps, j'ai la même chance de vivre que si je re tombais à 20 ans : il y a des personnes de 20 ans qui mourront à 21, et moi je puis me rendre à 78, ça me fait encore long si je compte ça en semai

de

il

de

ne.

1ac

ai-

, le

le

ettt

1X.

Je

11111

ite.

ng

TC

2115

7.5

nai

nes ou en jours. Je te dis que le soleil est beau par toi, je ne te mens pas, je crois qu'il est aussi beau qu'à St-Henri, et l'hiver n'est pas plus froid qu'ailleurs, ensuite les poeles sont bons, de première classe, et le bois arrive tout coupé, tout fendu, on n'a qu'à chauffer, c'est une vie de roi que je passe ici, avec du tabac, j'ai beaucoup de tabac, j'en ai de reste depuis que je suis seul pour fumer. J'ai toujours resté sur ma terre de là-bas, il est vrai, mais je t'assure que je trouve pu beau la navigation, par exemple, si je naviguais je ne me ferais pas mourrir à travailler, l'aimerais mieux gâgner moins cher et travailler moins fort.

Oui, c'est beau glisser sur la grand'rivière, les oiles au vent, par un bon vent qui ne menace pas rop notre bateau et le gréement.

C'est beau quand le vent lui aussi sait prendire son temps et son ouvrage : je comprends qu'il ne peut pas toujours faire beau temps, mais on est ien aise aussi quand la tempête nous attaque de

pouvoir nous mettre à l'abri dans les îles, par ex ple, ou le long des quais, là **o**ù on peut fumer. '

Un au et demi apr's notre rencontre dans le port de Montréal, l'homme rare, toujours satisfait de plus en plus de la vie, faisait une dernière visite à la maison qu'il avait bâtie il y avait près de soixante ans, jamais réparée depuis : mais on eut dit qu'en cela, elle ressemblait à son bon maitre. la patience était son lot humble et austère, elle résistait, résistait, aux vents aux saisons avec certaine joie : chaque printemps lui souriait de bon cœur en faisant refleurir, tout près de la fenêtre du nord-est, la jolie talle de cassis toujours droite, elle s'enfonçait d'aplomb dans la terre, elle s'agriffait au sol avec la fidélité des braves mains qui l'avait élevée jadis. Les saluts de retour comme les adieux du départ du maître ne furent pas longs; la porte et la fenêtre grandes ouvertes, le soleil de ce matin de fin septembre emplit le vieux fover comme d'une lumiotter les doigts en face de la pauvre cheminée teinte : la brise d'automne s'y engouffrant, conse souffle du passé mort et froid, rappela au vieilard qu'il n'y avait plus de feu : les maisons comles cœurs ne se réchauffant pas dans l'abanon.

le

is-

re

de

ut

re.

lle-

.G.C.

de

fe-

115

el-

·C.5

re-

re

TC

111-

111-

Un faisceau de trois allumettes éclaire la ave vide et toute noire comme un gouffre; au prenier, un vieux râteau reposait couché sur les entraits; rendu dans sa chambre, la plus éloignée un chemin. Durand éteignit vivement sa pipe, omme s'il se fut cru obligé de ne pas fumer où l'ocadie, défunte depuis 6 ans, ne fumerait dus, et décrocha l'unique petit image qui pendit au mur; --c'était bien sa dernière visite — et, omme pour ne pas se laisser emporter dans des ensées de regret, il referma bientôt porte et fenctre avec précaution et lenteur, en disant : "il aut savoir le tour de prendre son ouvrage." Un

seau emprunté chez Camille le fils de Louis Rondeau, lui servit à vider l'eau du puits, à l'aide d'un crochet de cèdre retrouvé sur la clôture du jardin.

A la grange, il posa, en pesant, les mains sur les mancherons de sa vieille charrue, puis il ga gna le bout du champ, au bord du bois prochain où son livre, unique livre de cailloux, écrit par celui qui ne sut jamais écrire — et le livre, le tas de pierres était bien là, à moitié effac' sous des herbes mourantes; il les comptait les recomptait, et chaque chiffre comportait des mots explicatifs. Camille Rondeau l'entendit qui disait : "Ce coinlà c'est le chapitre des premières années : un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Oui, c'est ça, mais il y en a d'enterrées des pierres et du monde aussi; Sept: mort d'Elise; six: mort de François-Navier, cinq: mort de mon pauv' petit garçon, je n'avais que lui : quatre : l'arrivée de Mousieur le Curé Loranger : trois, qu'est-ce 1

٢

1

١,

it

11

1.

. -

6

iga

rec'est donc? Ah! comme il y a de l'herbe irtout! oui, c'est ça : c'est l'automme du grand nt qui emporta la couverture de not' maison : l'ux : naissance de Laphine (Joséphine) ; Un : "ot' mariage et la terre neuve ; Ce coin-ci, c'est coin des bonnes récoltes et des bonnes années, en a, il y en a, c'est toutes des bonnes années, The tine, tine, tine, ah! comme les herbes me cacent ça! je vais recompter la page des mativai. --- années ; c'est pourtant pas ce tas-là ; il y en strop, je me trompe c'est toutes des bonnes an-Tiens, celle-là c'est la mort de ma femme. ston Dieu je ne sais plus lire, je ne sais plus lire mme avant, il me faudrait des luncttes comme "lie." Il se tourna du côté de la maison, et sulut crier, mais la voix ne portait pas, la gorge it comme enrouée, elle se serrait : enfin il ai - ula doucement : "Cadie, Cadie, viens donc je peux pas lire out seul ! " Et de son vieux poing mal fermé il essuva ses

yeux rougis en ajout mi tout de suite : "Nonc'est le vent et c'est le sable."

Il voulut se rendre jusque sur "L'aut' Cote au' et prit le chemin qu'il s'était autrefois, ô bien autrefois, tracé à travers la savane, mais des repouses et de grandes tignaces de fougère lu, montaient jusqu'aux hanches, il se découragea et rebroussa chemin, en brisan, un tout petit rame au de cèdre qu'il éleva au-d'essus de sa tête, commpour saluer la terre qu'il ne devrait plus revoir, se retourna et marcha à pas pesant jusqu'à son puits dont il but un peu d'eau, en disant : "c'est un verre de bonne boisson, la meilleure du monde bien sûr, il me revient à une pastre, ele prix de son voyage, aller et retour en bateau, de Lanoraie à Montréal — c'est vrai, mais que de bien il fait à ma santé."

Ensuite il enleva son gilet et alla le seconer su le seuil de sa porte où il fit une courte prière de son invention a "Mon Dien, je vous remercie de (11)

110

Ô

de-

111.

11:

1110

11111

, 50

iii-

1117

de

de

THE

far'

~11°

1 (

1 . 1

ie. J'ai compté mes pierres que votre beau so l'a réchauffées et que la neige a bien des fois roidies. Moi aussi je suis une pierre, une pier qui parle, mais qui ne pleure pas, parce que tout que vous m'avez fait, c'était du bien et de la util. Il y a soixante-cinq ans que vous m'avez uné cette terre-là, je vous la redonne, ma grantussi, ma maison aussi, mon tas de pierres passi..."

Louis Durand fit le signe de la croix, reporta se in à Rondeau, sans se retourner une seule vers sa terre qu'il donnait à Dieu, mais on le qui enfonçait, tant qu'il pouvait, son grand peau mou sur son énorme chevelure plate, cou en balai.

Durand n'avait pas eu trop de toute sa journée de voir conne il faut sa terre : un seul mor u de pain, qu'il avait enveloppé dans un coin vette, avait suffi à le nourrir simplement con a ma de l'am

'Quoi, disait-il, du pain blanc; mais avec du pain blanc, si ma fille voulait m'écouter, je no mangerais jamais de viande, ni beurre avec ça c'est trop bon, c'est bon comme le jour.''

Il s'arrêta chez nous en repassant. Le sole déclinait, et des troupeax de corbeaux, tournou aient en croassant, comme pour préparer leur départ vers un autre pays.

Durand dit: "J'en reconnais plusieurs, je lesai vus là-bas." Il s'arrêta sans ajouter: "Suma terre." Il changea d'apropos, parla de la grande ville qu'il trouvait toujours si belle et s'bonne.

Dans le cours de la conversation il en vint ... affirmer que l'Hotel de ville et le Palais de Justice de Montréal étaient en face l'un de l'autre tandis que mon oncle, l'ouvrier, était sûr que ces deux bâtisses sont l'une à côté de l'autre.

La dicussion fut longue sur ce sujet.

· Chose singulière on peut affirmet qu'ils avaient raison tous les deux.

di:

110

Çd

11.

71)

cié

10-

5111

1.1

ice

IC

1.6. -

:11:

L'année suivante, l'homme frugal et à grande mémoire revenait à Lanoraie, comme il l'avait romis en se séparant de ma grand'mère et de toute la famille ; "Je reviendrai, mais je ne pourni plus discuter comme aujourd'hui."

Louis Durand, l'année suivante, revenait à Lanoraie dans sa tombe.

La maladie n'avait pas été longue. Vers les trois heures il se plaignit à sa fille que sa pipe ne vou'nt plus fumer, que c'était pour lui signe de puelque chose de peu ordinaire. Il souriait en lenchant la tête du côté gauche : "Je vais y d'er encore?" "Où, allez voulez-vous aller?" hi dit sa fille. — "A Lanoraie."

Vous n'attendrez pas que les bateaux mar l'ient?"—"ce n'est pas nécessaire absolument, il se semble." Il se coucha lentement par terre.

Vous êtes malade, lui dit sa fille : elle lui parla lu prêtre, il ré sondit qu'il avait fait ses Paques, ses peutres bras mourants s'étendaient en croix

Carmelice, dit-il:—"A Lanoraie,—un libéra bonne place, — cimetière — après demain, bonjour"

Carmélice, du tempéramment de sompère, ne s'exita pas, elle s'agenouilla, souleva la tête du mourant et l'embrassa tendrement : elle l'entendit encore : — "Faut savoir prendre son ouvrage."

A ce moment Mgr Fabre qui passait, entendant qu'un homme se mourait, entra chez M. Vaillant et donna sa bénédiction à ce brave Louis Durand "qui partait pour Lanoraie"

Un petit fils du mourant, enfant à cheveux plats et chatains, joignit ses petites mains et dit : 'Jésus, guérissez grand'pépère''. Alors Louis Du rand sourit pour la dernière fois, et rendit l'âme l'une des plus belles venues sur cette terre, et qui se consolait ''avec de la fumée.''

Le plus optimiste le plus individuali « l'homme qui avait le moins touché d'argent dans sa

ne, qui avait usé le moins de choses terrestres, y ompris les souliers, le tabac excepté, le Diogène madien, mais poli, plein de bonté, qui n'a jamais vu ni connu le mal, un saint homme enfin était nort comme il avait ve a, en souri int à l'incon-141, comme on sourit à sa mère et à l'espoir, le 12 e dil 1899. Louis Durand à passé dans ce monde ces rien lui demander, ne prenant de la vie que le tricte plaisir de vivre, ne recevant de la mort que a satisfaction de mourrir, n'ayant en partage au me qualité extérieure dont il put tirer un avange spécial, aucune circonstences ne l'ayant fa disé : ayant subi les désavantages de l' visnce ordinaire des humains, sans une seule frince gratuite qu'accorde parfois un destinntil

IC.

11

, -

1-

I

d

1.

1

11

, (

Louis Durand a passé en ne puisant sa force, chonté, sa politesse, sa patience, sa charité coptimisme, qu'en sa grande âme qui s'amusa mjours à ne lire que le bien de la création, sans

maugréer contre la mauvaise température. Cet homme n'a jamais ri, rarement souri des lèvres, mais il avait en lui un sourire éternel; sans faire de compliments à ses semblables, il n'exprima ja mais de reproches, jamais il ne porta le blâme en ses jugements.

Cet homme n'a jamais crié, ni chanté : je crois qu'il aurait chanté s'il l'eut su, pour faire plaisir à ses amis ; on eut dit qu'il avait parié avec luiméme de ne montrer aucune vertu spéciale, si ce n'est l'endurance ; cet homme était parfait, il fut bon sans jamais être de sa vie, pas un seul instant, mordu de la fureur du bien : il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, et chose unique et grandiose que je sache, le bien qu'il a fait est le produit très pur du bon exemple

Louis Durand, merci que t'aime aussi bien dans ta tombe que dans ta vie, il me reste à m'efforcer d'unité ta bonié, ma carmère sera bier remplie si je mis habituer ma pauvre àme.

au sourire intérieur. Alors comme toi, je contemplerai les lutteurs de la vie sans lutter, j'écouterai les pharisiens qui se glorifient sans me glorifier, les humbles de cœur seront mes amis, je prierai tout bas parmiceux qui crieront très fort leurs prières, je serai petit parmi les grands, et je mourrai sans regrets, si j'ai vécu comme toi, toi le plus sobre parmi les sobres, le plus humain, sans le faire voir, parmi les plus humains, toi qui n'étais point fou et qui trouvais l'humanité pleine d'esprit.

Ah! tu dors, tu te reposes après avoir souri à toutes les poussières de l'avenir avec ton seul sourire intérieur, je te dois de te porter respect!

O vous, monsieur Durand, vous qui êtes au ciel choisi pour les âmes douces et polies, vous devez être dans le coin propice aux conversations paisbles et cordiales, du côté des remparts aux pentes unies, qui n'ont jamais été escaladés par les iolents et les agressifs, daignez vous souvenir de

moi, si Dieu vous a déjà accordé le passe-port de la sanctification et de la pension de retraiteéternelle, souvenez-vous de moi, vous qui m'avez souhaité de vivre longuement, à titre de petit 1. 1veau voisin, vers l'heure de ma naissance. Je sais bien que je vous ai mal suivi jusqu'à ce jour, ayant vêtu mon cœur, mon pauvre cœur, souvent, de sac et d'corde; mais vous qu'on essayait de ridiculiser parfois durant votre vie, votre position aujourd'hui doit s'être améliorée, dites donc un mot pour moi, quand le Maître passer, près de vous, et je serai guéri des pluies et des rhumes d'automme, en attendant d'être guéri de la douceur de vivre et même du songe tenace de mourir!

### **EPITAPHE**

#

Ci-gît Durand, de Saint-Henri,
Mort en mil-huit-quatre-vingt-treize,
Un mardi, le douze d'avril,
Un siècle après l'œuvre française.

Cet homme eut vécu sous les rois, Qu'il n'en n'aurait pas pris de peine ; Lui qui dissipait ses émois Aux clartés d'une âme sereine.

Il se disait ami de Job,
Il le vantait pour sa souffrance;
Frugal en tout, jamais Jacob,
Pour un plat, n'eut eu, par lui, de chance.

Il aimait le monde et les cieux, Il aimait la mort et la vie; Il trouvait tout délicieux, N'ayant jamais connu l'envie

Il mourut fier d'avoir vécu, Ayant vécu plein de constance, La mort ne peut l'avoir vaincu, C'était pour lui la délivrance.

Il garda le peu qu'il avait, Jamais on ne lui fit l'aumône : Son plus grand bien il le rêvait. Il était homme entre les hommes ;

L'homme qui s'accoutume à tout, Pourvu que tout soit politesse. Fut enterré dans un grand trou, Lui qui bravait la nuit épaisse. On releva tous les tombeaux.

Vingt-ans après sa sépulture:

Il resta seul dans son repos.

Bravant encore l'aube future!

Bon père, bon époux chrétien, Il dort sans peur de la revise Du dernier jugement ; il tient Le ciel dans sa constance admise.

Durand, l'homme aux cheveux épais, Bien digne qu'on le canonise, Vécut sans crainte et sans regrets. A nul ne fit mal, ni traitrise.

Ci-git Durand, ci-git son corps,
Il fut l'ami de mon grand'père :
Depuis longtemps tous deux son morts,
Que la terre leur soit légère!

Quand à leur âme elle est au ciel, Avec d'autrs âmes pareilles Qui n'ont jamais versé le fiel Contre le prochain, dans leurs veilles.

Ci-gît Durand, humble en son trou, Dans son tombeau, comme sur terre, Il souriait au dernier coup, Dans l'agonie et la prière,

Il doit sourire encore un peu

Dans sa récompense éternelle :

Il aima tant ce beau ciel bleu

Ou'il nommait ''rinceur de prunelles.'

"J'aime à visiter mes amis"

Disait-il "qu'il pleuve ou qu'il vente
Ici-bas comme en paradis.

Son âme fut toujours contente.

Il priait souvent le bon Dieu, En suivant le chemin de ligne ; Il doit prier encor, s'il peut, Pour "Saint-Henri" dont il est digne.

Il doit visiter Louis Rondeau Et ses voisins de gauche et droite : Xavier Doucet et Jos. Nadeau. Fidèle aux amitiés étroites.

Ci-git Durand, "l'homme aux cailloux"

Dont il écrivait son histoire :

Roche ici, caillou là, partout

Afin d'aider à sa mémoire :

C'était son livre et son passé Ecrit au bord de la savane : Malgré maint chapitre effacé. Au moins, son souvenir y plane Ci-gît Durand, dans son trou noir,
Mais son corps seul est en poussière :
Lui qui ne vivait que d'espoir
A son âme dans la lumière!

Elle y voltige, sans ennui, A travers l'immensité fine. Au delà du jour et des nuits, Au delà des "roches divines."

Durand médite comme aux jours De ses rêves sur la planète : Il aime ses nouveaux séjours, On l'y connait, puis on le fête ;

Mais il se souvient bien du temps Qu'il marchait pieds nus sur la neige. Plus d'hiver, voilà son printemps. Durand suit le divin cortège. Cortèges d'anges et d'élus Parmi toute vision belle, Où l'on aime de plus en plus, Dans une harmonie immortelle!

Visions des horizons grands, Visions et béatitudes Sont le partage de Durand, L'ancien Durand des solitudes!

## LE CHEMIN DE LIGNE

\*

De l'église au "cordon" de Saint-Henri, le chemin de ligne de Lanoraie a une longueur d'une lieue et douze arpents.

Avant l'invention des automobi s, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y a eu que deux hom mes qui out connu ce chemin mieux que moi, soit Louis Durand et le postillon, celui-ci parce qu'il y passe quotidiennement, Louis Durand parce qu'il le remarquait à sa manière, mettant les arbres plus beaux d'un jour à l'autre, hiver comme été, il s'y promenait en pensée ou con porellement et même des deux façons à la fois, et moi parce que que je l'ai aimé et étudié : je pourrais aller mourirr en Chine on au Japon, après y avoir demeuré quarante ans, que je posséderais encore dans ma tête la description

mon... "Chemin de ligne". D'abord mon and père paternel possédait un terrain et sa mison qu'il a cédés à bon compte afin d'y itir la seconde église, le long du dit chemin, la vaison voisine avait été construite et apparte at au vieux Laliberté, père de Francis, plus ed cette maison fut cédée à Pierre Delisle, dit wette : le troisième, voisin toujours à gauche, but mon grand oncle Pierre Doucet d'où le petit rean qui suit, aux grands pins, tint longtemps n nom, ensuite, par ordre, la Fresnière, la rre-Noire, au "Grand Fossé", le petit Bois la Fabrique, la Grand'Pinière, la Côte, la mane de la rivière Saint-Jean, et la rivière int-Jean elle même, la petite Pinière, le Ruisn-noir, les deux-Côtes, la Savane-Ponteuse, Coteau de Saint Henri et, enfin, le Cordon de uit Henri : si je me reprends en comptant à droite en nommant les propriétaires anciens.

la terre d'Autoine Caisse dit Maguelle, de

laquelle les terrains suivants ont été concédés : notaire T. D. Latour, Tit Zomme Desrosiers, Jean Chaussé, Basile Desrosiers, Zotique Goulet, Louis Quintal, Moïse Prud'homme. Picard (du coin) Alfred McKercher, la petite maison de ma tante Domithilde, Gibert Hervieux, dit Barthel, Joseph Stynk, Edmond Lippé, ancien bedeau, veuve Edouard Champagne, Charles Frédéric, (Faust) Pierre Mondor, Corbeau Perreault, Baptiste Frédéric (père de Charles), Cyprien Côté, Joseph Delisle, Pierre Nadeau, Joseph Vadenais, Garçon Vadenais, Camille Doucet, Alex, Rondeau, et plus récemment construite, dernière du village, la maison de Dame veuve Cléophas Brazeau. et la terre de Maguelle se continuait jusqu'à la rivière Saint-Jean, ensuite Pierre Lachapelle, puis Jonas Coutin. Le chemin de ligue longe le nouveau cimetière comme il longeait l'ancien; mais le nouveau a remonté le petit côteau de l'ierre Doucet : ombragé de grands pins, ce nouveau nouveaux venus par son grand silence, son bon sible et la paix promise ou symbolisée par les ieux arbres d'où s'échappent, à intervalle éloigné, la prière nasillarde de quelques rares mais lèles corneilles. Sans trop m'attarder dans is descriptions superflues ou l'historique du passé, il me tente de refaire encore une fois mon licinin afin d'en donner bénévolement une idée l'ensemble plus compiète, ayant avoué déjà que s noms donnés précédemment étaient les plus neiens, à ma connaissance.

La Fresnière ou Petite Fresnière n'existe plus, si fresnes et les autres arbres ayant été abattus etemps de monsieur le curé Loranger; plus sud, vers 1887, monsieur Allaire, vieux prêtre thé qui aimait beaucoup l'agriculture, arracha ses propres mains, avec de l'aide aussi, les ches, et ensemença cette terre neuve pour e peu de temps après, remercié de ses ser-

vices par monsieur le curé Ferdinand Corbeil, ce qui obliga le prêtre-colon à retourner à St-Roch, sur Richelieu, sa paroisse natale.

J'ai vu bûcher le bois de ce co'n de terre par mon oncle et mon père, lorsque je n'avais que 4 ou 5 ans.

Il y avait alors. C'était le printemps, il faut croire --de l'eau dans les trous, entre les racines et les corps d'arbres morts sur lesquels je passais, jetant dans l'eau que je croyais profonde, soit des pierres ou des morceaux de bois, me plaisant à contempler les remous et les bouillons qui se faiscient, lorsque j'entendis une voix douce qui me disait : "N'as-tu pas peur de te noyer, mon petit homme? Prends bien garde." C'était le curé Clément-Alfred Loranger qui me parlait ainsi : Je lui dit que non. Et je pensai ceci : monsieur le curé ne prononce pas bien le mot mayer, un noyer, quand il dit noyer, c'est un arbre,

La pièce de terre suivante ne fait croître son

min qu'en orgueil, cette terre noire ne donne de de la paille, il n'y a d'intéressant pour les fants que le grand fossé qui la traverse où les tards et les grenoulles se jouent, comme au mps d'un simple et bon. La Fontaine.

A deux arpents du chemin de ligne, et arallèle à celui-ci, passe encore, mais inutile, moien chemin de fer abandonné de l'Industrie, mourd'hui Joliette. J'ai vu bien des fois une omotive à la cheminée large de tête, et corcée bas, trainant à sa suite un modeste train au it de ferraille; d'un sifflet à vapeur sortait cri grèle et désuet; d'une machinerie branlanactivée d'un feu de bois pleins d'étincelles, taient des pif paf secs comme des commandents de sectaires; c'était comme la voix d'un grès sûr de lui-même, mais incertain d'être i de la campague qu'il traversait.

Et j'étais alors si jeune, si petit, que croyais ce train criard suivait le chemin de ligne au t de sa voie ferrée.

# LA GRAND'PINIÈRE

\*

Passé le bois prochain, vient la "Grand Pinière" qui n'a plus de pins ; des champs de seigle ont remplacé les bois verts géants ; à gauche et à droite cette plaine fuit à perte de vue avant la côte sablonneuse, avant la savane. Le bon silence accompagne l'immense clairière, aux heures nocturnes. De loin en loin, une lueur de feu follet s'élève mystérieusement, tant que la neige ne couvre pas le sol. La légende, corroborée par certain vieillard que j'ai connu, veut que ces lumières dans l'ombre indiquent des trésors ca chés par d'anciens soldats des armées françaises. avant la cession du pays (1763). Un bosquet de cyprès y renait dans un coin de champ jadis labouré ; j'ai vu ces arbres naissants, longs com me les doigts de la main.

La maison du père Joessin était batie à quelques pas de la côte, habitation des plus simples : 🐤 pieds carrés, sans division, un banc des seaux. cole, sofa, poêle et armoire, meublée à la mare de Saint-Joseph, je suppose; seulement Perre Joessin, s'il ne manquait pas de bravoure : Mait pas le caractère conciliant de l'époux de Marie : il habituait ses enfants à se battre entre 18, de sorte que, plus tard, étant hommes faits. squ'ils allèrent travailler en journée, soit à la struction ou au chargement des bateaux, Moïse Pierre, fils, après un devoir ardu et bien remse dépêchaient, le midi, d'expédier leur maigre er pour ensuite, au plus tôt faire l'appel à us les compagnons de travail, étant donné que mme leur galant adversaire, parfois ami, Fran-Grevier, une bonne demie heure de bataille délassait, les rendait de bonne humeur et les ttait en train de faire un meilleur après-midi uvrage, et cet après-midi se terminait alors



#### MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

ANSI GOLLING TEST CHARTIN. 2





AFFLIED MALE

à 7½ ou 8 heures du soir, le tout, bataille comprise, pour une trentaine de sous.

La moitié au moins de ces sous, était vite dé pensée en boisson; ses gens aux bras de fer, : l'endurance merveilleuse, émitaient les oiseaux du ciel en ce qui regarde leur avenir. Dire qu'ils ont atteint un âge avancé à ce régime sé vère!

Un jour Madame Pierre Joessin Caisse dit is son mari d'aller à la sucrerie, à St-Henri, cher cher son grand chaudron, lequel devait servir à la lessive. Quelques heures s'étaient écoulées et Pierre Joessin revenait à travers le bois : le che min de ligne ne fut terminé qu'en 1834. D'une main il tenait son grand chaudron en équilibre sur sa tête, et de l'autre tenait son fusil.

Au détour d'un buisson, un petit ours noir, au nez rouge, venait folâtrer autour du bonhomme un coup de feu l'abbattit raide mort, après ur petit gregnement plaintit, un bruit de pas se fe

11-

ć

1.

r.·

1.

0:

3

H

Ti

11

1'

11.

ntendre, le chasseur jeta une poignée de poudre, me bourre dans son arme et quelques grains de domb, il était temps, la mère d'ours, énorme, nonstrueuse, s'élançait sur lui, la gueule ouverte; nais cette gueule se refermait à l'instant sur le mon et le coup de fusil ; la bête mourait, pen ant que Joessin rechargeait son arme ncore pour abattre, lentement cette fois, nais gardant encore sur sa tête pesante le gros naudron de fer, pour tuer un dernier ourson rimpé au faite d'un sapin.

Jésus mon maitre, gromela le bonhomme, je vais monter la côte en deux voyages avec tout e drigail, le chaudron aussi : mais je laisserai ça petit Pierre et Moïse les prendront là.''

Si, pour l'instant on tourne à ganche, au "seu ouet", en montant, on trouvait deux maisons, quinze et vingt arpents du chemin de ligne, ii boid de la savane, encore celles du père Bar sel et de Baptiste Frédéric Faust avant le re

tour de ceux-ci au village. Des ours, pas peureux, rendaient quelquefois visite, sans invitation aucune, incongrument, à nos braves colons. Un soir Barthel accourait au cri de son cochon qu'un ours s'efforçait de convaincre à le suivre dans le bois en le tirant trop fort, à belle dent, par l'oreille "Tondu, tondu," s'écriait Barthel, tu gagneras pas ; on va toujours voir lequel de nous deux est maître ici," en retirant à lui le pauvre animai qu'il engraissait depuis un mois, "tu ne l'auras pas encore." Et l'ours découragé devant la tenacité du maître lâchait enfin sa proie.

O cette forêt, cette savane toute proche, avait ses mystères.

Voici la clairière, l'horizon s'élargit du sud au nord : une prairie naturelle se balance à la brisc prairie traversée de sa petite Rivière St-Jean.

## LA RIVIÈRE SAINT-JEAN

1-

11

11

11

6

10

4:

11

1-

11



A Jos. Sr-CHARLES, artiste peintre

La rivière Saint-Jean, étroite et serpentante
Sur son lit d'humus noir qu'ombragent les foins
[verts
Et des talles d'osier où la brise, au travers,
Berce des nids légers qui palpitent, qui chantent.

La rivière Saint-Jean est noire. Et ses eaux lentes. Au doux remous moiré, s'ornent de nénufars. De loin en loin la foulque y chasse les têtards; Quelque outarde et canard sauvages y fréquentent

Et. lorsque vient le soir, au couchant radieux. Pensifs et recueillis sur le velours soyeux. Tous ces beaux nenufars pieux, brillants et jaunes

Parmi des pleurs de lune et des rêves bénis.

Comme aux jours très lointains, au silence des faulnes.

Semblent des lampes d'or sur des deuils infinis.

Maintenant montez cette côte, c'est la Petite Pinière, sur le bord d'un chemin nouveau pour vous, assises à votre droite, comme dans les psau mes de David, trois maisons regardent paisible ment la plaine qui se déroule à leur face, et semblent tourner le dos au bois prochain : leurs maîtres étaient Jean-Baptiste Brazeau. José Delisle et Pierre Lachapelle.

Suivez toujours votre chemin de Ligne, foncez dans le bois, sautez deux petites côtes encore, un autre chemin se dissimule, à votre gauche cette fois : saluez de loin, en les devinant, sans les voir, trois autres maisons, elle se cachent à une quarantaine d'arpents, ce sont celles de Lévi Martel, de Baptiste Beauparlan et du vieux Boisvert, une plus ressente appartient à Joseph Jammes.

Avancez, et goûtez les senteurs aromatiques de la savane : vous y entendez cet oiseau à voix claire et charmante qui vous demande distincte ment : Qui est-tu ? Fréderick, Fréderick

Enfin, voici la dernière savane qu'on traverse avant de voir Saint-Henri; dès le milieu du bois. le chemin droit laisse deviner une clairière au pied d'un côteau, une pauvre source se répand sur un sable fin; les chevaux s'y désaltèrent en passant. Vous n'avez encore rien vu, la montée vous cache l'horizon espéré. Deux noires corneilles vous saluent de quelques cris sonores et réguliers; un lièvre brun, il y a un instant, a tautôt pardessus les herbes plates l'angle droit de ses larges oreilles.

Montons cette pente qui n'est ni douce ni rebelle, vous voyez Saint-Henri. Depuis que l'énorme et gigantesque pin de Francis Laliberté s'est abatu avec le fracas des tempêtes, un autre plus modeste, mais de taille remarquable, attire les premiers regards du voyageur, c'est celui qui est resté le gardien de notre ancienne terre, le pin devenu gros, mais que mon père, et tonte la

famille, appela toujours le "Petit Pin", pour l'avoir vu grandir.

Vous êtes à Saint-Henri de Lauoraie; vous aviez une espérance en devinant la clairière. Vous espériez voir beaucoup, vous voyez peu de choses, quelques modestes maisons, deux blanches, deux brunes, une de briques rouges, tout droit devant vous, près d'une croix; une quinzaine d'autres maisons cachées, par le bois, s'éparpillent vers votre gauche, sol uni, du bois à vingt arpents, à gauche et en face, une autre pointe de bois à votre gauche à quatre arpents, et c'est tout.

D'où venait donc l'espérance qui vous pénétrait tantôt, si votre vue se borne à quelques champs de terre médiocre, couverts de moissons grèles?

Je ne puis l'expliquer d'une manière absolument sûre : les raisons physiques, si je puis dire, ne tendent pas immédiatement à prouver mon

iffirmation: mais l'impression d'une grande paix s'infiltre dans votre être; vous vous dites que le silence est l'ami habituel de cette contrée, qu'une démarcation se produit sur ce sol entre la fuite et la lumière du fleuve que vous avez quitté i une lieue dernière vous et la marche en avant vers les Laurentides bleues qui profilent, en se rapprochant un peu, leur dos houleux et rêveur, pour accrocher, de leurs arrêtes les plus hautes. les nuages du grand ciel. Ce plateau de Saint-Henri est ceinturé de forêts aux tons divers; il est i la fois doux et sauvage : le sol, de prime abord, est revêche à la haute culture, il se sent pattyre; mais pour cela aussi, comme tout les revêches de ce monde, il est sensible aux égards de ceux qui l'aiment ; le moindre engraissement le réjouit ; il y répond presqu'à l'instant qu'on lui verse sa pitance : il rend au centuple les bontés, il est sans miséricorde à qui yeut se rire de son épuisement.

Enfin si le sol de Saint-Henri brave quelque isolement sauvage par l'âpre, mais brêve rébellion de sa surface, je le soupçonne de garder jaloosement dans ses profondeurs des richesses inconnues : ses boyaux ont des ruissellements. Et ses habitants peuvent avoir cet orgueil de jouir, dans la plus absolue sécurité, de la campagne vraie, sans être éloignés de l'avantage des villes : le Saint-Laurent, Berthier, Joliette et L'Assomption sont ses amis de tous les jours.

## LOUIS RONDEAU

\*

Cheveux forts et rebelles, tranche de barbe au menton à la manière de l'Oncle Sam, mais plus courte ; plus tard cette tranche s'élargit en un collier de barbe blanche, la lèvre supé rieure seule étant rasée ; les yeux gris pâles ne voyaient pas très distinctement toute chose ; tête énorme, ronde, nez droit, bouche droite, figure ronde, taille courte, ramassée et très robuste, démarche quelquefois hésitante comme sa vue, cœur d'or, santé de fer, franchise de caractère à toute épreuve, voilà Louis Rondeau sommairement esquissé.

Cet homme ne trouvait aucun détour dans l'expression franche et nette de sa pensée qu'il ne se gênait nullement de dire tout entière sur ce qu'il lui plaisait ou déplaisait, sans excuse comme sans précaution oratoire. Ce défaut abrupt devenait une qualité appréciable, quand on parvenait à connaître l'homme tout d'une pièce. Il n'insi nuait jamais rien, il ne jouait pas sur les mots car il leur donnait la seule signification qu'ils ont, sans détour aucun : il n'affirmait que ce dont il était sûr avec une grande robustesse, il ne fai sait jamais dire par d'autres ce qu'il avait à dire lui-même, alors on était sûr de lui, il ne pouvait y avoir de tricherie, ni de sous-enten du ; ce qu'il avait à dire, il le disait en avant, pas de cachettes inutiles, ni de confiance boiteuse ; rien que la vérité absolue, du moins dans l'intention.

S'il eut été doué d'une vue excellente et qu'il ne fut pas franc comme l'épée du Roi, Louis Rondeau eut été un des meilleurs maquignons de la terre, car jusqu'à sa fin il a songé aux chevaux, je l'ai même entendu parler un jour du paradis de la race percheronne : il les aimait

terriblement, je dis bien, terriblement, puisque d'était un peu à la manière des plus zélés inquisiteurs qui voulaient tellement voir se régénérer l'humanité, contemplée par eux d'avance comme leur propre image, qu'ils la brulaients sur des bûchers de bois de corde.

Cet homme n'a jamais voulu comprendre qu'une qualité, chez le cheval comme chez homme, se développe au détriment d'une autre : il auraît voulu que la race forte sur la harge le fut aussi à la course, et qu'un vieux eut l'endurance d'un jeune ; ses bêtes recevaient utant de portions d'avoine et de foin qu'elles ouvaient en manger, mais en retour il leur allait travailler doublement et sous n'importe quelle température et jusque sous les coups de ouet et de bâton ; il les ruinait dans le cours de ceux ans, au charroyage du bois de chauffage et et plançons qui entraient dans la construction es bateaux de ce temps-là. A travers les bises

les plus polaires, par les chemins les plus mauvais, en compagnie de ses chevaux, il travaillait. Il se fut cru dégénéré s'il n'eut enlevé ses mitaines pour charger ses voitures.

Tandis que son bon voisin Durand se levait entre  $6\frac{1}{2}$  ou  $7\frac{1}{2}$  hrs, Rondeau était debout à 4 hrs ou  $4\frac{1}{2}$  hrs en toute saison, et sa journée se chiffrait par une somme de travail énorme, mais la fin de l'année n'accusait aucun surplus d'argent, puisque tout avait passé pour la nourriture en abondance, l'usure du roulant et des bêtes. L'excès de travail déterminait l'excès de dépenses : il faisait rougir le poële en le remplissant de rondins précieux pour, ensuite, rouvrir les portes et même les fenêtres, par des froids insensés. Il disait à Durand :

- Tu t'es gelé les babines sur les portes de ton fourneau : ton feu ne brûle pas : je serais heureux avec toi si tu devenais chauffeur du purgatoire ou de l'enfer. Je n'ai peur de rien

i le diable ne met pas plus de bois que toi dans on four."

Et Durand répondait :— "J'aime à garder mon ang froid. A quoi bon risquer d'attraper les èvres tremblantes?"

Rondeau essuyait les sueurs habituelles de son ront, fumait et chiquait avec un acharnement émonstratif; la pipe et la chique à la fois conntaient à peine sa bouche entre les repas, et, ans ôter sa chique, gloutonnement, à deux ou rois reprises dans une veillée, engloutissant e larges tassées d'eau qui roulait en cascades aurmurante dans sa gorge vorace. Puis dès ne la conversation tombalt sur la race chevane, cet homme devenait éloquent, son verbe, un en enroué, trouvait des accents de béatitude minunicative; on était heureux de l'entendre ter les exploits héroique du cheval gris cendré aus les pas duquel, un beau jour, à Sorel, la ace s'était traiteusement brisée. Ah! le bon

1

t

5

Bug

1

1.

11

11

petit et intelligent animal, au courage sans limite. Cette fois, fois glorieuse à la mémoire des Hippolytes présents et futurs, on transpor tait un mât de cent pieds de longueur, en beau pin d'Yamaska ; dix forts chevaux étaient attelés sur ce roi géant de nos forêts : tout à coup, pata tras, la glace est défoncée, les chevaux se noient : vite, on coupe les traits, et l'on s'efforce de tout sauver : tout le monde ici : il faut tirer ceux qui paraissent trop s'affaiblir. Le gris-cendré se noiera, on te le paiera, tirons celui-ci, aveindons La brunante tombait. Pourtant le petit gris-cendré ne l'entendait pas de cette oreille: pendant qu'on "hâlait les autres du gouffre comme des chiennes", le bon petit griscendré faisait tant de ses pieds l'et de ses mains qu'il brisait la glace pai morceaux jusqu'an bord, et qu'il se sauvait tout seul pendant qu'on arrachait les autres.

"Oui, oui, le gris-cendre—avan plus d'esprit que les autres de ses compagnons. Et c'est

omme ça que j'aime à me réchapper moi nême'', ajoutait-il, en réchargeant de tabac, du Virgine fort', sa pipe avide, brulante, et en renant une seconde chique par dessus la prenière. "Boudine", apparemment ruinée, née n ne sait ni quand ni où, mais elle avait ancien ment, bien anciennement, été entrainée sur un hamp de course, puisqu'elle remontait, certain oir du temps des fêtes, de Berthier à Lanoraic n quelque quarante minutes, distance de trois eues, course échevelée, en compagnie d'un cotteur émérite, le cheval de Pierre Delisle dit isette, et celà, cette brave Boudine, comme ouronnement à une journée de travail atroce : mais la glace était belle, "Sacrepochette", et eux ou trois coups de "harriées" sur les flancs avaient "émoustillée", lui avaient donné une onne partance. Oui, "vieille viande", Bou me devait être une jument finie, parfaite, danjeunesse!" Elle mourut encore trop tôt

£\*

€,

6.

11

111

111

111

100

Jenny' avait été bonne sous tous les rapports pleine d'endurance à la charge et d'avance su la route. Les voyages de poissons chargés aux Trois-Rivières, aller et retour à Lanoraie, foi mant une distance de trente lieues en vingt heures, sont une épreuve suffisante à offrir aux chevaux de la campagne. Jenny s'en chargeait avec bonne humeur.

trois côtes. Univer d'avant d'un coup de levier parce qu'il hésitait à tirer un plançon, dans le bois de Laventure, étant de premier ordre. A la mort de ma femme. Hermine, p'ai couru cher cher le docteur qui venait de quitter Lanoraic pour Lavaltrie, il faisait bien chaud p'ai fait le tom per Lavaltrie et le Point-du John, une distance de six lieues, chemin rust: que, chairette désavantageuse, en une heure et quart. Des petits ruisseaux de suem du corps du TNon é coulaient sia le sable, devant le

orte. Je l'avais mené en Rondeau ; c'était vour sauver Hermine qui est morte quand même''.

Il s'attendrissait un peu, à ce moment, sur le assé, parlait des qualités de la défunte, à qui il ait dit dès le le commencement du ménage :

la maison, mais ne te mêle pas, toi non plus, ux marchés de chevaux. Madame Rondeau, mme d'esprit, née Hermine Champagne, avait onsenti à cette proposition et tout avait tou ours bien été. Oh!il avait bien pris quelques coups l'eau de vie, chose déplaisante en vérité, mais il l'avait pas eu d'exagération de ce côté.

1

1

?

16

11

1:

( '

-

1.

oid, c'était un prétexte, car l'hiver avait peu prise sur lui : pendant qu'il en prenait deux u trois verres, elle ne prenait rien, elle ne vou it rien prendre, ni dîner, ni biscuits ; pourtant pauvre était fringaleuse. C'était sa manière clie de toucher son mari et de lui faire évier exagération.

Et les enfants, il avait fallu les élever, les nourrir, les vêtir ; et tout était passé comme dans un rêve. Et le sujet des chevaux revenait de pius, bel ; j'essaie à peine de traduire les mots brefs les phrases écourtées, les exclamations méritoires, les onomatopées héroiques, les gestes absolus dont il se servait pour se souvenir.

—"J'avais hâte de revenir à la maison après une semaine de charroyage pour Poliquin. J'étais décidé en Rondeau, "sacrémilieu". J'étais au Village (L'Assomption). La "Blonde" suivait comme un chien, elle était bonne; mais il fallait me charger de l'autre qui était gesteuse et pas toujours disposée. Encore, les "harts liées" c'était bien utile, et zigne, zigne, zigne, toujours zigne zigne, chaque zigne, zigne, correspondait à un coup sur les flancs de la bête, hélas! Quand la jument lente vit que c'était aussi sérieux, elle prit un train d'enfer, une course échevelée, tant et tant, que l'autre qui suivait comme un chien ne pouvait plus suffire. Les rencontres se fai

laisait noir : à un moment donné, on était déjà dans le "Grand-Point-du-Jour". des vociféra ions se firent entendre. Une voiture s'était accrochée, en arrière, et le diable avait emporté la berline légère de deux messieurs en "capot" le poil : des boites de remèdes brisées, peut être un médecin blessé : la Blonde qui suivait comme un chien était coupable, mais elle s'était dégagée en brisant toute la "rencontre" avec sa grosse raine. Quel malheur! mais ça marchait tousours à l'épouvante, j'étais décidé en Rondeau"

Quand il acheta la "Grand'Rouge" à un prix nimme, pendant quelques mois ce fut pour lui m bon marché

Il l'avait acquise d'un nommé Masse, de St-Thonas de Joliette, qui l'avait averti avec franchise et la bête était vicieuse, "malfaisante, mal intentionnée et même méchante en rénégat", On la lui amena et lui livra qu'à ses risques et

C'était une bête énorme, les yeux dépens. malins, les oreilles couchées dans le crin. Des qu'ils la virent venir, dans un attiral mons trueux, un licou et un carcan dans le cou, une bride aux garde z-yeux dans la tête, le tout lié, entrecroisé de cordes et de chaînes, sans compter une enfarge dans les pattes, les gens de St-Henri. S'émurent pour la vie de Rondeau. Celui-ci enleva tout l'attirail, moins la bride qu'il tint solidement de la main gauche, et, comme les maquignons d'aujourd'hui, fit danser un peu la nouvelle venue en lui lançant de sa droite quelques coups de fouet dans les deux pattes de derrières les quelles, sonyez y, saluèrent l'air de leurs deux sabots. Rondeau dit : c'est bien, les reins comme le reste sont de première classe. Pendant un certain temps, la bête rendit un excellent service en charroyage de bois de corde, jusqu'à un certain dimanche du mois de juillet, einq ou six mois après-être tombée sous la direction du nouveau maitre, où elle refusa net de traîner la voiture à la messe de l'église paroissiale de Lanoraie. bien que décidée de gagner du côté de Lavaltrie. Le jugement de la "Grand'rouge" faisait défaut iprès le repos de quinze jours qu'elle venait de prendre. Rétive, la bête était rétive! Dans l'esprit du maître, se faire mordre ou se faire ruer ou même tuer et le reste, et reste, ce n'était rien au prix du déshonneur d'avoir entre les mains une jument rétive. "A dia, à dia",--il avait beau crier à dia, l'autre tournait à hue de plus bel. Et lui, fouettait fouaillait, pestait. sacrait. Nenni, rien n'y faisait. On tournait du côté de Lavaltrie. Louis Rondeau et sa fille la Louise, tenaient à aller à la messe de Lanoraic 'Son père'', dit Louise, "n'êtes-vous plus capable de vous faire écouter? le temps se passe à rien, on n'avancera pas comme ça !" La patien re angélique de Louis était à bout. Vlin, vlan mais la bête tournait en sens contraire : le fonct rétive vola à dix pieds en l'air. Le Grand'rouge fut mise à l'herbe. Rondeau n'y retoucha plus ne l'attela plus, il l'échangeait dans l'automne pour une jument de quêteux. Louis Rondeau était dur pour ses chevaux, mais le remords de les avoir blessés dans sa colère... ne s'effaçait plus. On eut dit qu'il voulut oublier ses victi mes et se faire oublier d'elles. Le mauvais œil étant arraché, la bête était devenue parfaite : quinze ans après ça, le quêteux repassait avec elle : mais Rondeau ne voulut plus la revoir, ni même en parler.

Les dernières années de Louis Rondeau s'écoulèrent au village, dans la maison de Joseph Stynk, chez sa fille Aurizie, berçant sur ses genoux ses petits-fils, avec patience et douceur; par bonne et grande volouté, résumant en lui-même, aprèsla quatre-vingtième année révolue, une source de bonté qu'il n'avait pas toujours exploitée jusque là, il avait enfin décidé de modifier son caractère rustique ; l'âge, sans doute, y était pour quelque chose, ensuite les occasions de s'impatienter lui étaient peut-être aussi moins fréquentes. D'ailleurs il avait toujours été un homme de cœur et de parole, sous des dehors assez rudes. Lorsque je revenais du collège de Joliette au village, passer mes vacances, j'étais heureux de causer avec lui. Il arrivait que la première rencontre se faisait coe ceci, après un an d'absence : l'un de ses petits-fils, ou l'un de mes petits cousins qui demeuraient tout près, disait :—'Pepère, connaissez-vous ce garçon-là?'

--"S'il s'approche un peu, je le reconnaitrai, mais ma vue fait défaut autant aujourd'hui que dans ma jeunesse".

Dès que je prononçais un mot, il me reconnaissait en affirmant sur un ton ferme, et avec des mots qui voulaient être éclatants, sonores, en dépit de sa voix toujours un peu éraillée — 'C'est Joseph à Petit Louis, je le connais comme mon Pater.

Quel âge que ça te fait à cette heure?"

—Vingt-deux,—vingt-trois—'Boufre de boufre ' C'est pas vieux. Tu sais j'ai vu ton père pas plus haut que ça. Tu as vingt-deux, mais tu ne seras jamais de la taille de petit Louis'.

Je lui demandais s'il n aimerait pas à retomber à mon âge.

— "Non, sacrémitieu", disait-il, "pour recommencer pareil : non, je ne donnerais pas un cheveu de ma tête, j'ai fait mon temps : je suis bien chez Aurizie, mais ma place aujourd'hui c'est dans la terre, à six bons pieds en dessous du friche".

Il désirait la mort, mais sans la demander ardemment ; il se tenait prêt à mourir, il se confessait, communiait aux principales fêtes de l'année. Pourquoi aurait-il à regretter la vie, et pourquoi aurait il peur de la quitter? Monsieur le curé Loranger ne lui avait-il pas affirmer en toutes lettres qu'un homme ordinaire, un habitant comme lui Rondeau, qui tient, sa vie durant, une conduite ordinaire, une conduite qu'on appelle honnête, qui ne vole pas, qui ne tue pas, qui ne commet pas l'adultère, qui est moral : oui, enfin, celui qui est correct et qui se confesse et reçoit une bonne absolution avant de faire le grand voyage, est sauvé, absolument sauvé, dans le ciel, dans le paradis du bon Dieu?...

Bien, quant ça, Louis Rondeau était sur ses gardes.

J'affirme catégoriquement qu'il fut toujours l'homme droit qu'il voulut être ; sa rudes-se naturelle n'était qu'un défaut contre la société délicate et non contre Dieu, ni le prochain, puisque le cœur était excellent. Il y avait bien la rancune de certains de ses chevaux qu'il pourrait redouter, mais quand un cheval est

mort tout est mort en lui, et le curé affirme que les bêtes n'ont pas d'âme. C'était bien tant mieux, parce qu'il ne tenait pas à revoir le Noir, ni la Grand'Rouge, sacrémilieu de pochette. C'était son grand regret : avoir battu les vieux chevaux, si on le frappait aujourd'hui que ferait 1? grand Dieu!

Puis avant de le quitter, sur sa demande, je lui chantais une chanson, toujours la même, la seule qu'il aimait, qu'il s'était fait chanter cent fois par mon père.

Louis Rondeau était napoléonien, sans pouvoir analyser ses sentiments intérieurs sur ce point, il aimait beaucoup entendre parler de Napoléon I, et sa chanson était celle-ci I

Roi Georges d'Angleterre.

Ici décidez-vous!

Me faut la prix sur terre.

Et sinon, tappons-nous!

Cessez vos arrogances,

Car vous paierez la dance.

La flûte et le tambour! bis!

H

Napoléon tu veux ma couronne
Mais tu ne l'auras pas,
Ma marine est trop bonne.
Avec mes bons soldats.
Mes côtes sont garnies
De tant d'artilleries
De toute façon
Et les Français à Londres
Voulant venir me tondre
Couleront tous à fonds ! \*\*\*///\*\*

III

Tous vos faux préambules Ne me feront pas peur : Vous ferez la bascule Sur ma foi d'Empereur

Cette chanson lui mettait la joie au cœur. Cet aucien, bien qu'illéttré, avait l'intuition et les souvenirs vagues des misères absolues d'autrefois endurées sous des régimes ennemis : il était évi dent que les paroles prêtées à Bonaparte lui était une consolation, lorsqu'elles s'adressaient à un personnage qui n'avait pas l'heur d'attirer ses sympathies. Il ne se doutait pas que la perte du Canada par la France avait précipité la perte des États-Unis par l'Angleterre ; la punition

« il l'eut sue, ne lui su'firait pas ; il pardonnait nu conquérant pour ses paroles sévères et hau taines à l'endroit de Georges III.

En tous cas, cette chanson fut la seule qui l'émût profondément.

La nature ne fut pas trop ingrate pourtant envers cet homme; sa vue n'était pas très bonne, il est vrai, mais voyez la prévoyance de la vie, qui lui avait donné un amour passionné du travail rustique en même temps qu'une robus tesse extraordinaire, afin de satisfaire à son activi té inlassable. Louis Rondeau ne s'est jamais plu à contempler les beautés de l'azur des beaux jours, ni les rayons sidéraux des nuits, mais son rêve intérieur était de travailler beaucoup, comme leux hommes, et son zêve s'est accompli.

Son voisin Louis Durand, avec de bons veux, a ou jouir d'une double contemplation : intérieure t extérieure, mais probablement moins intense II en va ainsi pour beaucoup dans la vic : la vic

(.

11

est un métier qu'il faut apprendre, c'est aussi une pénitence aimable, mais combien de gâte-métiers ici bas! Combien de pénitences aimables ont été maladroitement mises hors de service!

J'ai vu Louis Rondeau pleurer en écoutant la ecture d'un beau livre, qui parlait des malheurs des autres, je l'ai redressant fièrement sa tête blanche, en mênde temps que les plis, que les nerfs de sa vieille figure se contractaient dans l'orgueil des mots d'une chanson qui avait le don de l'émouvoir : mais je ne l'ai jamais vu pleurer sur ses propres malheurs.

A l'âge de 87 ans, il eut encore des paroles de force et de courage par lesquelles il réconforta sa fille malade qui venait d'aprendre que l'avant dernier de ses fils, âgé de 17 ans, s'était nové.

Lui même est mort il y a une douzaine d'an nées en bon chrétien, mais ses dernières paroles dans son agonie exprimèrent l'idée qu'il avant de changer de chevaux pour celui de Ponce Pilate, m'a-t-on dit, évocation, sans doute, d'une image du chemin de la croix où la cavalerie romaine accompagne la soldatesque marchant vers le Golgotha.

Si le bon Dieu donne à chacun sa tâche
Aux champs divins : Charger en tombereau
Des pans d'azur, abattre à coups de hache
La Grande Ours et le Capricorne, le Taurreau
Et le Lion, souhaitons qu'Il les donne
Au vieux Rondeau, du rang de Saint-Henri,
Qui charrierait l'hiver, l'été, l'automne,
Et sans se plaindre, avec son cheval gris,
La terre au ciel ; même il se ferait gloire,
Des coteaux clairs à la savane noire,
De charroyer le bois des purgatoires,
Comme celui des paradis!

t

t

160

6

Et son traineau sur les neiges célestes
Glissant, criant dans les silences clairs,
En souvenir des froidures agrestes,
Lui sourirait aux rayons dans les airs;
A Nicodème empètré dans la lune
Il crierait : Pouille! ne veux-tu pas
Changer mon "Gris" pour ta carcasse brune?...
Au moins, viens-t'en te réchauffer là-bas;
Nous goberons un coup ou deux, blasphême!
Quitte-moi donc tes sapins rabougris,
Le vin est bon contre les faces blêmes...
Comme celui des paradis!

## F.-X. DOUCET

\*

François-Xavier Doucet, ami de Louis Rondeau et de Louis Durand, est né à Lanoraie le 8 mai, 1812. Il épousa Sophie Faust, ou Foss, le 21 juillet 1840, et en eut 7 enfants :

Homme paisible et juste, un peu taciturne-et

un peu autoritaire : voyagea et travailla sur les cages dans sa jeunesse : doué d'un jugement sain et considéré ; sans grand enthousiasme, travaillant avec conscience et application, comme s'il ne se fut agi pour lui que de toujours bien remplir son devoir ; n'ensemençait que les pièces de terre qu'il pouvait entretenir en très bon ordre ; doux pour ses chevaux qu'il choississait jeunes, payait cher et gardait toujours, et toujours gras, avec économie ; cet homme de forte taille, ne fumait ni ne buvait : il mourut dans sa grange, d'une syncope de cœur, alors qu'il battait son grair, à 4 heures de l'après-midi, le 27 février de l'année 1875, et fut regretté.

O vous qui dormez votre nuit éternelle, souriez à votre nouvelle patrie ;

O vous qui ne sourriez pas en votre vie terrestre, et qui avez pourtant souri sur mon frêle berceau, que votre rêve se mêle aux belles visions des séjours de l'empyrée!

et

## TABLE DES MATIERES

| vant-Propos          |      | 5 |
|----------------------|------|---|
| rancis Grenier       |      | ) |
| ouis Durand          |      |   |
| Epitaphe             | . 73 | 5 |
| e Chemin de Ligne    | 8:   | 2 |
| a Grand'Pinière      | 8    | 8 |
| a Rivière Saint-Jean | 9.   | 3 |
| Louis Rondeau        | 9    | 9 |
| FX. Doucet           | 12   | 2 |
| l'able               | . 12 | + |

Fini d'imprimer lundi, le 7 janvier 1918. IMPRIMERIE D'ERNEST TREMBLAY 146, rue du Pont, Québec.